

**DERNIÈRE ÉDITION** INTERNATIONALE

CHARANTE-STOÈME ANNÉE Nº 13909 4,50 F

MARDI 17 OCTOBRE 1989

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : ANDRÉ FONTAINE

#### La prudence du pape en Asie

9 60

E cinquième voyage du Lpape en Asie qui s'est achevé lundi 16 octobre à l'île Maurice, dans l'océan indien, mainte, cans l'ocan indien, n'a pas été une partie de plaisir. En Corée du Sud et en Indoné-sie, Jean-Paul II a retrouvé les principeux défis du continent : séquelles de la décolonisation comme au Timor-Oriental, concurrence entre les zones de croissance et de pauveté, entre les régimes démocrati-ques et communistes, entre les grandes religions non chré-tiennes (bouddhisme, hindouisme, islam) et un catholi-cisme qui ne prospère guère qu'en Corée du Sud, au Viet-nam, aux Philippines, n'excé-dent pas 65 millions de baptisés sur 3 milliards d'Asiatiques.

Le premier but de tels voyages est évidemment de conforter des Eglises lointaines, isolées, fragiles. En Corée du Sud, le christianisme est jeune, vivant, vigilent sur tout ce qui touche à la justice sociale et aux droits de l'homme. En indonésie, il représente moins de 10 % de la population, soit une goutte d'eau dans un océan fondamentalistes tentent d'introduire une législation ins-pirée per un islamisme pur et dur. Des frontières se ferment aux missionnaires étrangers. L'Indonésie n'en reste pas moins un pays d'islam convivial et d'équilibre religieux garanti par la Constitution. Jean-Paul II en a profité pour lancer de nouveaux messages de sympathie à la communauté musulmane.

DE ca nouveau déplace-ment du pape en Asie. retiendra une confirmation et une déception. Comptable des intérêts des communautés chrétiennes rattachées au régime chinois (Eglise « patrioti-que ») ou fidèles à Rome (Eglise « clandestine »), Jean-Paul II s'est déclaré, pour le première fois publiquement, prêt à vielter la Chine. Malgré le dernier « printemps rouge » de Pékin, le Vatican entend poursuivre ses tentatives de reporchement. tentatives de rapprochement.

La visite au Timor-Oriental ressemblait fort à un plège. Invité des autorités indoné-siennes, le pape s'est abstenu de condamner un pays qui occupe l'ancienne colonie por-tugaise depuis 1975 et a noyé dans le sang toute résistance, éliminant près de 200 000 personnes, soit un dixième de la population. Au demeurant, Jean-Paul II a pris le risque de décevoir la population catholique timoralse, qui, avec son clergé et un évêque très engagé, espérait des homélies plus musclées contre la répres-sion et en faveur de l'autodéter-

DÉPUTÉ avoir contribué Nau renversement de régimes forts en Haiti et aux Philippines, le pape aurait-il, cette fois, péché par excès de prudence ? Les plaidoyers en faveur des droits de l'homme et des minorités opprimées n'ont pas manqué, mais sans doute sont-ils apparus plus difués. A Sécul, il n'a rien dit de la multiplication des emprisonnements politiques. A Diakarta, il n'a pas ait mention de la corruptio de la peine de mort, qui se banalisant. Ce voyage en Asie a montré la difficulté de concilier une parole éthique, universelle, avec les impératifs d'une diplomatie moderne et planétaire, soucieuse de sauvegarder les intérêts d'un christianisme très minoritaire dans cette région du



#### Malgré les déclarations rassurantes des autorités monétaires

# Les marchés européens en baisse le dollar en recul, le franc affaibli

Les marchés financiers asiatiques et de vente de la part de petits actionnaires a de New-York le 13 octobre, Tokyo a enregistré, lundi, une baisse des cours de 1,8 %.

Les marchés européens étaient beaucoup plus affectés. En baisse à l'ouverture de 7 % à Londres et à Francfort, et de près de 10 % à Zurich et à Madrid. A Paris, l'afflux d'ordres

Dow Jones des valeurs américaines), les marchés asiatiques et européens ont enregistré des baisses sensibles lundi. Ainsi, dans le Pacifique, la Bourse de Wellington (Nouvelle-Zélande) a baissé de 11 %. Les recuis atteignent 7 % à Sydney et 5,5 % à Hongkong. L'indice Nikkei de

pendues dans la matinée. La baisse des cours y frôlait les 9 %. Dès samedi, la concertation avait joué entre gouvernements et banques centrales pour

européens ont subi, lundi 16 octobre, le rendu impossibles les cotations dans la maticontrecoup du mini-krach de Wall Street de née de lundi, les valeurs perdant près de vendredi. Après la chute dé 7 % de la Bourse 10 % en moyenne. Sur toutes les places, le dollar était en baisse et le franc affaibli.

> Tout au long du week-end, les dirigeants monétaires et financiers des sept grands pays industriels avait cependant multiplié les déclarations rassurantes.

Après la secousse qui a la Bourse de Tokyo n'a cepen-ébranlé la Bourse de New-York, vendredi (une chute de 190 points, soit 7 % de l'indice en net repli, avec des situations du budget, avait indiqué que les en net repli, avec des situations du budget, avait indiqué que les particulières à chaque fois. A autorités monétaires «feraient Paris, les cotations étaient susce qu'il faut » pour empêcher un

> Lire les articles de nos corres-pondants aux Etats-Unis JAN pondants aux Etats-Unis JAIN KRAUZE et SERGE MARTI, et banques centrales pour page 23 - section B, et nos infor-essayer d'éviter la répétition du mations page 34 - section C.

#### Le programme de l'UNESCO

Un entretien avec le directeur général

Télévision : bilan du MIPCOM Les ambitions européennes des télévisions se heurtent

aux frontières économiques, linguistiques et à la fragmentation du marché page 13 - section B

#### Mort du professeur Merle d'Aubigné

page 8

Grand spécialiste de la chirurgie réparatrice, il est décédé à l'âge de quatre vingt neuf ans page 16 - section B

Nouveau scandale au Japon Les socialistes compromis à leur tour dans une affaire de pots-de-vin

CHAMPS ECONOMIQUES

Inséré dans la section « Economie » du journal, le « Monde de l'économie » changa... de titre. Créé le 5 mars 1968, le supplément hebdomadaire du lundi (numéro daté marti), placé sous la responsabilité de Michel Boyer, s'intitule désormais « Champs économiques », mais sa vocation demeure la même : contribuer par des papiers d'analyse, des grands reportages, des articles de réflexion, à une meilleure connaissance et compréhension du monde.

● Maite aux portes de la CEE ● Pologne : une agriculture archaïque • La chronique de Paul Fabra : «Les manœuvres sur le dollar et les risques de récession ». pages 27 à 30 - section C

<Sur le vif > et le sommaire complet se trouvent page 34 - section C

# Une brèche dans l'apartheid

La libération de sept dirigeants de l'ANC pourrait être l'amorce d'un dialogue entre le pouvoir sud-africain et les nationalistes noirs

**JOHANNESBURG** 

Ils sont sept, en costume, cra-vate, le pas hésitant, le poing levé et la mine réjouie. Sept membres de l'ANC, le Congrès national africain, intrigués par le mur de caméras, d'appareils photo et de journalistes qui barrent la vue de mille cinq cents *- camarades »* venus saluer le retour à la vie civile des héros. L'église de la Sainte-Croix à Soweto est trop petite. Pas assez vaste pour contenir les flots de chants révolutionnaires, les youyous, le torrent d'acclamations et de cris qui débordent dans les rues du quartier

Ils sont enfin là. Ils sont revenus après un quart de siècle ou plus passé dans les prisons de l'apartheid pour défendre le droit de leur peuple à la dignité.

d'Orlando-West.



garde, un peu intimidés, sagement assis devant un parterre de notabilités de la lutte antiapartheid. Un grand jour, un jour si longtemps attendu pour ces désormais sexagénaires à Sept membres de la vieille l'exception du vieux Oscar Mep-

Sortir de la bureaucratie

c'est possible!

Commission

« Efficacité

de l'Etat»

François

Le pari

60 F en vente chez votre libraire

de la

de Closets

responsabilité

tha, âgé de quatre-vingts ans, invalide, et de Walter Sisulu, qui porte allègrement ses soixante-dix-sept ans. Seul manque à l'appel Jeff Masemola, le plus jeune (cinquante-huit ans), membre d'une organisation rivale, le Pan-African Congress

(PAC) pour cette fête à la gloire de l'ANC.

Malgré tout, il aurait pu y avoir plus de monde pour venir rendre hommage à ces sept symboles de la résistance dans une ville qui compte plus de deux millions d'habitants. On aurait pu s'attendre à un raz-de-marée sur la maison de Walter Sisulu, toute proche de l'église. Il n'en a rien été. Soweto a vécu un dimanche presque ordinaire, banal en sorte, si ce n'est dans le périmètre d'Orlando-West.

Les sages de l'ANC n'ont pas fait vraiment recette. Et pourtant, cinq d'entre eux font depuis longtemps partie de la légende, celle du procês de Rivonia qui, en juin 1964, les a envoyés pour la vie au bagne de Robben-Island puis, à partir de 1982, à la prison de Pollsmoor au Cap.

> MICHEL BOLE-RICHARD Lire la suite page 5

# Bretagne: la catastrophe oubliée

La forêt bretonne se remet lentement de la tempête qui l'a dévastée, il y a deux ans. Six millions de mètres cubes de bois cassé ou déraciné ont été dégagés. Quatre cents hectares privés ont été replantés. Mais la sécheresse a fait l'effet d'une deuxième tempête en étouffant le tiers de ces plan-

La forêt bretonne sera cependant reconstituée. Sur la rempart qui protège la mer contre les pollutions agricoles. Les « Etats généraux des oubliés de l'ouragan », qui se sont réunis au cours du weekend à Quimper, ont laissé apparaître l'inquétude de tous esq aujojuct tro 'n iup xuec

Lire page 15 - section B le reportage de ROGER CANS

# Vent d'est sur les livres

Deux absents en vedette à la Foire de Francfort : Mikhaïl Gorbatchev et Vaclay Havel (« retenu » en Tchécoslovaquie). Un oublié : Salman Rushdie

de notre envoyé spécial

Les trois vedettes de la quarante et unième Foire du livre à Francfort étaient absentes de cette manifestation, qui s'est achevée le lundi 16 octobre. Mikhail Gorbatchev était resté à Moscou; Salman Rushdic se cache quelque part dans le monde pour échapper aux aya-tollahs lancés à sa poursuite; Vaciav Havel n'a pas obtenu son visa de sortie du territoire tchè-que. A Francfort, rendez-vous mondial annuel de l'édition, mais aussi supermarché de l'industrie éditoriale, ce sont pourtant ces trois absents qui ont fait le plus parler d'eux.

velle configuration politique qui sens des affaires - leurs

les éditeurs à convoquer politologues et historiens, stratèges et linguistes, biographes et humoristes, économistes et philosophes, pour proposer, sans plus attendre, des dizaines, des centaines de titres traitant directement ou indirectement de la «seconde révolution soviétique» et de ses conséquences.

L'histoire immédiate - le document d'actualité - fait concurrence aux études les plus ambitieuses : les écrivains russes eux-mêmes et leurs éditeurs, délivrés de l'obligation de passer par leur agence d'Etat pour vendre les droits de leurs livres à La perestroïks, l'ébranlement l'étranger, viennent d'offrir avec du monde communiste, la nou-enthousiasme - et avec un solide

se dessine dans l'Europe du Cen-tre et de l'Est, ont incité partout taux. Il est vrai que l'exemple vient de haut et que M. Gorbatchev lui-même avait, il y a deux ans, vendu son livre Perestroika par l'intermédiaire d'un agent américain.

Curieusement, c'est dans les stands des livres de l'Enrope socialiste que cette effervescence se fait la plus discrète. Certes, on remarque, sur les rayons de l'exposition officielle soviétique, la place importante réservée aux ouvrages sur la religion orthodoxe; certes encore, on s'étonne de rencontrer sur un présentoir consacré aux dirigeants de l'Union soviétique la biographie de Trotski, coincée entre celle d'Andropov et celle de Khrouchtchev.

PIERRE LEPAPE Lire la suite page 16 - section B

A L'ÉTRANGER: Algérie, 4,50 DA; Misses, 5 dk.; Troisie, 600 ga.; Alternague, 2 DM; Autriche, 20 sch.; Suigique, 30 fc.; Carada, 1,66 \$; Antilles/Rémion, 7,20 F; Côto-d'Noire, 425 F CFA; Demonstr., 11 kr.; Espagne, 180 pas.; G-B., 60 p.; Grico, 150 dc.; kinnde, 80 p.; kalle, 1 800 dc.; Lisane, 1 80

# Le catalogue des idées dérangeantes

par Jean-Pierre Chevènement

EST le livre de la rentrée. Innovant, provocant, irri-tant quelquefois, tonique tonjours, à l'articulation, mal explorée, du politique et du mili-taire, là où le bât blesse, faute sou-vent de l'investissement intellectuel

Le domaine de la défense est le royaume des idées reçues, la pos-ture tenant souvent lieu de pensée. Régis Debray avec son Tous azi-muts nous offre, à l'inverse, le cata-logue des idées dérangeantes. Il prend comme un malin plaisir à les aligner, quitte, à l'occasion, à se

Comme l'ironie et la stratégie ont partie liée, de même la culture et la chose militaire : deux cents

Comme tous les bons livres, celui-ci devance l'événement : au stratégique » et l'avenir d'une *défense européenne ».* Pessai de Régis Debray anticipe sur le retour du « refoulé national », dans l'Empire russe et sur ses marches. au cœur même de notre continent, et nous prévient que l'Europe du grand dégel Est-Ouest risque d'être « plus dangereuse que celle de la guerre froide, car plus déstruc-turée ».

L'auteur nous rappelle que la construction europée nourrie de la crise d'identité de certaines nations » (et d'abord de l'Allemagne, à laquelle elle a fourni un cadre de réinsertion), puis nous montre que l'idéologie du post-national > (< le salmigondis est devenu notre forme définitive » - Enzensberger) risque d'ouvrir la voie à un monde de conflits régionaux, voire au vingt et unième siècle « mystique », à de nouvelles guerres de religion : « Le refus de l'Etat-nation a son prix : le retour à l'âge où l'appartenance confessionnelle était le seul référent d'identité des Europées (comme au Liban de nos jours).

« Les loups de demain rôdent déjà dans la bergerie intellectuelle d'aujourd'hui. »

#### sans Fukuyama

Sans doute Régis Debray Parce que le « trend européen » l'emporterait dans l'histoire russe sur le « trend axiatique », et les « occidentalistes » sur les nouveaux « slavophiles », que l'URSS cesserait pour autant d'être, pour longtemps encore, une superpuis-sance militaire. Il observe d'ailleurs lui-même que la perestrolka n'a pas encore trouvé une traduction militaire stable et définitive. Et les experts savent qu'il ne fau-dra guère moins d'une dizaine d'années pour cela.

C'est aller un peu vite en musique que de voir le programme de la conférence Staline-Roosevelt-Churchill de Téhéran (1943) intégrer tous les Etats alors en conflit dans la grande famille mon-diale des Etats démocratiques déjà en cours d'exécution, et

« L'estonisation de l'URSS » prendre le pas sur la « finlandisation » de l'Europe de l'Ouest. Cette vision à la Fukuyama (1), l'irénisme en moins et la claire perception en plus, des fractures qui se dessinent au Sud ne doit pas nous faire jeter e bébé avec l'ean du bain.

Régis Debray observe que le pacte atlantique, conclu il y a qua-rante ans, a réussi, et rappelle à juste titre l'asymétrie géographi-que entre les Etats-Unis et l'Europe, qui rend aléatoire, à l'ère de la parité nucléaire, la protection de celle-ci par ceux-là. S'il relève à bon droit les risques du dnopôle américano-soviétique et d'une négociation « de bloc à bloc » à Vienne, plaçant les Européens devant le fait accompli d'une sorte de cotutelle, sa critique des rela tions entre la France et l'OTAN me paraît, dans l'état actuel des choses, tout à fait excessive.

#### **Equilibre** de sécurité

La liberté de décision du gouvernement français quant à l'emploi de ses forces, tant nucléaires que conventionnelles, est en effet entière. Le président de la République a toujours clairement marqué que la défense de l'Allemagne en son entier, en ess d'agression, enga-geait solidairement tous les alliés et d'abord les trois puissances nucléaires : Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, celle-ci se réser-vant le cas échéant, de défendre ses intérêts vitaux si la stratégie de l'alliance avait préalablement échoné. Mais s'il est vrai que l'atlantisme est dans les têtes et que toute désense européenne passe d'abord par « une réforme intellectuelle et morale », c'est-à-dire par une décolonisation mentale, alors Régis Debray n'a peutêtre pas tout à fait tort de jouer les oies du Capitole. Le paradoxe de la stratégio fera peut-être que le retrait américain d'Europe, qui s'amorce, nous rapprochera des

Quoi qu'il arrive, aussi bien, l'alliance atlantique, bâtie sur une communauté de valeurs partagées et que d'autres peuvent rejoindre, reste nécessaire dans un monde de plus en plus multipolaire, où tant de civilisations différentes devront apprendre à vivre ensemble. Régis Debray ne dit d'ailleurs pas autre chose quand il écrit : « Notre Europe peut et doit s'inscrire à côté des Etats-Unis dans l'espace culturel complexe appelé « Occi-dent », dont eux et nous faisons partie, sur un pied d'égalité, mais qu'aucun continent en particulier, n'incarne, ne symbolise, ni ne

Nous voici ramenés au môle européen de défense qu'il s'agit d'édifier pour préserver la paix et la liberté sur notre continent. Seul, en effet, un équilibre de sécurité stable peut fonder un dialogue confiant entre les deux parties de

Avant de parler défense euro-péenne, ce « trou noir où s'englou-tissent tant d'intelligences », Régis

Debray pose, à juste titre, la ques-tion de ce qu'il y a à défendre. Tur-quie, Tchécoslovaquie : ces détours font percevoir la pluralité des aussi bien sur les concentrations de forces que sur le sol d'un agresse éventuel, afin de ne l'être jamais mulle part Europe, politique, économique, culturelle, militaire, dont la France

culturelle, militaire, dont la France pourrait ambitionner d'être, au XXI siècle, le dénominateur com-mun. C'est pourquoi « il serait périlleux pour un Français de 1989 de placer la fiction-Europe au-dessus de la fiction-France. »

Tout cela n'est certes pas dans

Et pourtant l'indépendance n'est

Egon Bahr relevait récemment

dans ces colonnes qu'il existait entre la France et l'Allemagne

< une communauté de destin

conditionné, par la géogra-phie » (2) C'est là qu'entre les

deux pays l'affaire se corse, si je puis dire. Régis Debray parle de l'axe Paris-Bonn comme de « l'axe des malentendus ». Les Allemands

présèrent une stratégie anti-forces à une stratégie anti-cités parce que,

selon Régis Debray, l'ironie de la stratégie (de la dissuasion) veut

que le paix soit construite sur des

piliers d'incertitudes, chose fort

«Le chemin de «zéro mort»

effectif passe par le « beaucoup de

morts » viriuel, alors que le

« moins de morts possible » conduit au « plus de morts »

L'auteur observe à inste titre

que le rayon d'action de la dissua-tion française soit déclarativement

élargi au territoire de la RFA pour

s'y appliquer de facto, en fonction du concept des « intérêts vitaux ».

François de Rose parlait, il y a

quelques jours, d'une « massue trop lourde » (3).

« coup de semonce ». Pour dissua-der efficacement une agression

oventionnelle il doit avoir une

« efficacité militaire propre ». Le président de la République a rap-pelé, le 11 octobre 1988, que

l'ultime avertissement ne pouvait s'appliquer qu'à des cibles mili-

taires, sans pour autant en préciser

l'altime avertissement est, comme l'a rappelé Michel Rocard devant l'IHEDN le 7 octobre 1988, qu'il doit dissiper à l'avance chez

l'agresseur l'illusion qu'il puisse y avoir de notre part « une démission

Quant à savoir la forme et le lieu, je dirai, pour être bref, qu'il doit pouvoir être délivré partout,

La seconde caractéristique de

sens deux choses :

L'un et l'autre oublient à mon

Si toutefois la dissuasion doit être effective, il faudrait que Régis Debray cessât de considérer le Hadès comme un « casse-tête ».

difficile à faire comprendre.

qu'il n'est d'ailleurs pas néce

ent antinomique de la solidarité: « Raser le donjon nucléaire français laisserait sans protection les contre-escarpes

l'air du temps, car, comme le souligue l'autour, « les stratégies payantes à long terme sont tou-jours, dans l'immédiat, les plus

Régis Debray conclut son livre par une illustration des complé-mentarités existant, du point de vue de la défense, entre les différents pays enropéens. Sa conclusion e grand large plutôt que pré-carré » fera plaisir à nos marins.

#### Un couplage

de force. Pour ma part, cependant, je ne crois pas qu'il soit possible à la France de choisir entre la terre et la mer. On peut railler notre panoplie militaire qui ne se com-pare – du point de vue de la diversité – qu'à celle des superpuis-sances. C'est oublier que, comme le disait Napoléon, « la politique d'un Etat est tout entière contenu dans sa géographie ». Or la France est à la fois une puissance continentale, une puissance du grand large ouverte sur le monde, et une puissance méditerranéenne, tournée vers l'Afrique. Et Debray rappelle ce mot de Kissinger: « Toute diplomatie qui n'est pas liée à un emploi plausible de la force est emploi plausione de la résul-stérile ». Quels que soient les résultats des négociations de Vienne. c'est la solidité du couplage France-Allemagne, donnée essen-tielle de l'équilibre européen futur, qui nous conduira à maintenir une tante, car il n'y aura pas de dissuasion efficace sans barreau conven

En citant le général Ailleret pour finir, dont l'expression « tous azimuts » fut et reste toujours mal comprise, Régis Debray rappelle à ceux qui seraient tentés de l'oublier que l'effort de la France pour se constituer un système de désense autonome peut seul, « au cours des crises qui peuvent dans l'avenir ébranier le monde, mettre l'Europe en mesure de déterminer

Je fais entièrement mienne cette conception éminemment républicaine de la défense, même si je ne partage pas toutes les vues d'un livre qui marie heureusement la philosophie, l'Histoire et la réflexion stratégique, et dont je de parler défense prenne la peine

inistre de la défense Tous azimuts, de Régis Debray, Odile Jacob-Fondation pour les études de défense nationale, 218 p., 110 f.

(1) NDLR. – Directeur adjoint du bureau de planification du départe-ment d'Etat américain, Francis Fukuyama a publié, Péed ésmier dans la revue National Interest, un article la revue National Interest, un article
dans lequel, comme avant lui Hegel,
Marx et Kojeve, il développe une thèse
que l'Histoire est en train de prendre
fin (voir les articles d'André Fontsine
dans le Monde du 27 septembre et de
Paul Fabra dans ceini du 3 octobre).

(2) Le Monde du 6 octobre. (3) Le Monde du 5 octobre.

#### TRAIT LIBRE



#### Le juge, le gréviste et la loi

par Adeline Hazan et François Ballouhey

E conflit Peugeot relance avec acuité le débat sur le rôle du juge dans la grève et sur sa capacité à permettre la recherche d'une solution négociée, seul moyen de rétablir le dialogue à l'intérieur de l'entreprise.

Les articles du code de procédure civile sur la conciliation et les moyens du juge des référés, d'une part, le droit de grève et le droit de tout travailleur à participer à la négociation collective des conditions de travail, affirmé dans le préambule de la Constitution et l'article L. 131-1 du code du travail, d'autre part, définissent les droits reconnus aux travailleurs. La mission du juge est de faire de ces principes des droits positifs chaque fois qu'à l'occasion d'un conflit

social majeur une partie le saisit. La grève et l'occupation de la forge de Mulhouse constituaient incontestablement des actions dont l'objectif était de faire aboutir des revendications exposées avant le conflit et non survies jusqu'à ce jour de propositions concrètes de discussion par la direction de Peu-

La recherche par le juge des moyens de favoriser un dialogue entre les parties est un objectif geants et rappelé par nombre d'entre eux. Si l'action du juge doit être neutre quant au fond, elle doit être active dans la forme pour amener les parties à négocier et pour veiller au caractère loyal des négocietíons.

Les précédents sont nombreux. 1) Ea demandant au juge des référés de Paris de dire que le refus de négocier de la société Peugeot constituait un trouble manifesteconstituait un trouble manifestement illicite, la CFDT n'a pas manqué de hardiesse. N'attendant pas
une action de la direction, elle saisit le juge pour contraindre cette
dernière à discuter et pour qu'un
mandataire désigné veille à l'orgamisation de négociations.

Demande originale, mais non
sans précédent, et qui se fonde sur
les principes de droit déjà évoqués :
Constitution et code du travail
rénové par les lois Auroux.

L'intérêt de la demande était,

L'intérêt de la demande était, pour le syndicat, de prendre l'ini-

l'attitude intransigeante de la direction : l'objectif a été atteint et les motifs de l'ordonnance du 2 octobre soulignaient bien que le blocage provenait du refus de la société Pengeot.

La décision du magistrat est cependant négative et son refus d'admettre, même partiellement, la demande de la CFDT montre son embarras face à l'originalité de la question et les limites qu'il s'assi-

n in a feet of

grace of the

Carrent.

Wr. organe

Cette fact . .

₩ become

922 00 5

2,772

gans or i

gne dans son rôle social. Le caractère général de l'article L. 131-1 du code du travail, qui I. 131-1 du code du travail, qui pose le principe de la négociation, constitue pourtant, comme les principes généraux du droit, une source de droit qu'il appartenait su juge de faire entrer dans les faits, comme d'autres de ses collègues l'ont fait et comme s'y attendait une large part de l'opinion.

2) Deux jours plus tard, le 4 octobre, à la demande de la société Pengeot, le président du tri-

société Peugeot, le président du tri-bunal de Mulhouse readait une ordonnance sur requête décidant l'expulsion des grévistes occupant la forge. Cette décision constitue un archateme judiciaire tant dans conseguir une pre le fond.

#### La pénombre d'un cabinet

On pouvait croire que l'ordon-nance sur requête ne servait plus qu'à surpreadre, à leur insu, des amants dans le lit adultère. On n'imaginait plus possible de faire croire que des grévistes dont le nom s'étale dans les journaux, dont les délégués sont reçus par la direc-tion et que des huissiers surveillent jour et mit puissent être considérés comme un conglomérat anonyme contre lequel peut être prise une décision arrêtée dans la pénombre d'un cabinet sans qu'ils aient été présiablement informés.

Si cette façon de procéder n'est pas interdite, depuis longtemps les magistrats œuvrent pour rendre à la décision de justice ce qui en fait la qualité essentielle : le débat

contradictoire.

La réponse du juge va à contrecontant d'une évolution indiciaire
ancienne. La brutalité de l'ordre
d'expulsion choque tout observateur attentif an rôle du juge dans
cette situation. Le magistrat de
Mulhouse a fait prévaloir sans
réserve le droit de propriété sur le
droit des salariés d'exiger des négociations par le recours à une modalité de la grève qui avait été supportée jusque-là depuis des
semaines et n'avait entraîné aucune
atteinte à l'intégrité des personnes
ou des biens. on des biens.

Il a volontairement fait choix Il a volontairement fait choix d'un camp, inscrivant son ordonnance dans une lutte de classe qu'il n'appartient pas à la justice de mener. Depuis vingt ans, de très nombreuses décisions, confirmées en appel, tentent an contraire de faire du débat judiciaire l'occasion de résoudre les conflits de façon pacifique par la mise en œuvre, sous le contrôle du juge, d'une médiation qui, seule, peut permettre d'apporter une solution durable au litige. an litige

Ces deux décisions, à des degrés différents, suscitent le même regret. En refusant de reconnaître aux travailleurs le droit à la négoant travalleurs it drom a la nego-ciation et en ordomant leur expul-sion des lieux qu'ils occupaient pour contraindre leur employeur à s'assoir à la même table qu'eux, ces ordomances ont conduit à ren-tire same afficación escipa l'écondre sans efficacité sociale l'inter-

vention judiciaire. C'est d'autant plus regrettable au moment où la jurisprudence permet aux juges d'être des arbites recomms et nécessaires dans la solution de ce type de conflits.

Adeline Hazan est présidente du Syndicat de la magistrature ;

# La mobilisation du quotidien

par Pierre Bouvier

ES monvements sociaux s'expriment tour à tour ou simultanément dans des secsimultantment dans des sec-teurs très divers allant des finances aux établissements pénitentiaires ou à l'industrie automobile. Les revendi-cations (« 1 500 F pour tous ») mon-trent, par leur généralité, leur exten-sion à des branches et à des catégories très dissemblables, que les arrêts de travail ne sont pas réductibles à cette seule dimension. La grève est un pro-cessors complèxe et ambiguient i a cessas complexe et ambivaient. La revendication salariale trouve sa légi-timité naturelle dans la constatation d'une perte de pouvoir d'achat de tel ou de tel secteur. Mais à cela se juxtaposent des pratiques et des valeurs non similables à une visée essentiellement économics

Le travail de la grève, c'est de per-mettre également l'expression de ce qui se tramait durant les jours et les années ordinaires. Alors que l'on n'avait droit ni à l'oreille des médias ni à l'attention des instances dirigeantes. Pour ceux qui n'appartiement pas à ces milieux de travail, en consaître les attentes, les dynamiques et les frustrations ne pouvait relever alors que d'un missione d'un missione d'un missione d'un missione de la constant de la cons d'un voisinage, d'une fréquentation longue. L'arrêt de travail permet de se rapprocher, de distinguer et de tre les visages et les voix, et cela d'autant qu'une volonté d'affirmation a-institutionnelle > est aujourd'hui plus forte qu'il y a quelques années.

Les salariés sonhaitent s'exprimer eux-mêmes, directement et parfois à l'écart de leurs instances êtnes, ou du moins en exerçant un contrôle réel sur celles-ci. Les syndicats ou les « coordinations » doivent ainsi être an plus

près des attentes spécifiées et singn-La crise des idéologies estompe dans une certaine mesure les discours où ne prévalaient que le revendicatif économique et socio-politique. Dans ce vide relatif, les dynamiques de l'action individuelle et collective se disent avec les singularités, les valeurs et les pratiques des salariés de telle ou telle profession. On met ainsi au jour le quotidien dans ses spécificités, dans ses mobilisations, ses tensions, ses plaisirs et ses heurts.

Comprendre le pourquoi d'une attitude, d'un refus ou d'une acceptation insttendue de dialogue implique une écoute attentive de ces nouvelles pratiques et valeurs. Anjourd'hmi elles n'ont plus à se taire ou à se cacher. Le travail de la grève dévoile le paysage contemporain des rapports sociaux où catégories, professions, sectours (chauffeurs, postiers, agents de conduite, ouvriers d'entretien...) disent leurs différences. Aux orthodoxies bureaucratiques et aux volon-tarismes politiques succèdent des zones d'autonomie, des plages de particularisme. Celles-ci pronent l'expression la plus directe, la plus proche des conditions de la quotidienneté et de son dépassement.

conflits. En fait, prévant le souci de la dignité et l'obsession du mépris. Ces dynamiques concernent tant le collecen action - contrôleurs aériens, douaniers, postiers, infirmières - que chaque individu qui le constitue et le déborde dans son expression singu-lière. Les talents, habilités et savoirs quotidiens liés aux tâches et à la vie civile peuvent, dans leur travail de la re, trouver un lieu et une occasion de dévoiler l'homme ou la femme et non plus sculement l'agent d'exécu-

Les qualités de tel ou tel, réservées antérieurement au petit cercle du bureau ou de l'atolier, se révèlent aux autres, s'échangent et se confrontent dans le temps de la mobilisation. Lors-que celle-ci cesse, l'expressivité singu-lière reprend, le plus souvent, ses logiques antérieures discrètes, méconnues, mais souvent obstinées et attentives aux prochaines santes des humeurs sociales. ► Pierre Bouvier est sociologue

(CMRS). Il est l'auteur du livre le Travail au quotidien, démarche socio-anthropologique, PUF, 1989.

"La force du livre d'Alain Lipietz est de chercher, partout où cela "coince", des solutions pratiques applicables parce que négociées." Le Monde "Dans le conformisme ambiant, voilà une lecture qui change les idées." L'Expansion "Une bouffée d'oxygène dans le débat économique et politique actuel." Science & Vie Economie

LA DÉCA JVERTE

Alain Lipietz

Une alternative pour le XXI<sup>e</sup> siècle

La contestation en RDA et la « question allemande »

# « L'avancée vers l'Europe est décisive »,

déclare le chancelier Kohl

BONN

de notre correspondant

L'évolution de la situation en RDA et les problèmes posés par une éventuelle réunification de l'Allemagne ont suscité de nombreux commentaires, analyses et prises de position des principeux responsables politiques de la République fédérale.

Dans un discours, samedi
14 octobre, à la Foire de Cologne,
le chancelier Kohl s'est élevé
contre l'idée consistant à faire du
processus d'unification européenne
une question secondaire au regard
de la politique à l'Est et vis-à-vis de
la RDA. Au contreire, a-t-il
affirmé, « l'avancée vers l'Europe
est décistve pour l'évolution en
Europe centrale et orientale ».

Lurope centrate et orientale ».

Le chancelier est persuadé que la force d'attraction exercée sur les pays de l'Est par une Communauté européenne de plus en plus en plus intégrée favorisers, à terme,le rap-

prochement entre les deux parties de l'Allemagne. Il a amoncé qu'il allait prendre des initiatives importantes lors de la prochaine réunion du Conseil européen. Une telle attitude n'est, selon lui, pas en contradiction avec l'objectif de l'unité allemande, telle que la conçoit la Loi fondamentale de la République fédérale. « Si les Allemands disent qu'ils veulent être ensemble, a-t-il dit, cela signifie qu'ils parviendront à l'unité et à la liberté de l'Allemagne, si longue que puisse être la traversée du désert de l'Histoire.

De retour d'un voyage aux Etats-Unis, le ministre de la défense, M. Gerhard Stoltenberg a noté, chez ses innerlocuteurs américains, un « esprit de solidarité » vis-à-vis des aspirations à la liberté en Allemagne de l'Est.« Le gouvernement des Etats-Unis a confirmé son soutien au droit de tous les Allemands à l'autodétermination. Ce faisant, il accepte l'éventualité d'une réunification dans une étape ultérieure », a déclaré M. Stoltenberg au quotidien de Bonn, General Anzeiger.

#### Le débat sur la nécessité des réformes s'est ouvert dans la presse officielle est-allemande

Des appels ont été lancés à Leipzig pour un nouveau rassemblement massif à l'occasion de l'office pour la paix câlébré chaque lundi dans l'église protestante Nikolaikirche. Ce readez-vous avait été l'occasion la semaine dernière d'une manifestation monstre en favear des réformes, qui avait réuni de cinquante mille à soit avait réuni de cinquante mille à soit avait réuni de cinquante mille à soit au les dirigeants est-allemands à tenir compte pour la première fois de l'opinion de la rue et à adopter une stitude moins rigide devant les demandes de changements politiques. Les évêques protestants de Thuringe et de Sante out une nouvelle fois, dimanche, dans leurs sermons dominicaux, lancé des appels au calme à la population comme aux forces de l'ordre.

Le principal mouvement d'opposition apparu ces dernières
semaines, Neues Forum, a tenu
samedi à Berlin-Est des assises auxquelles ont pris part cent vingt
délégnés de tout le pays. Selon ses
dirigeants, plus de vingt mille personnes auraient maintenant signé le
premier manifeste du mouvement,
rendu public en septembre. Au
cours de leur réunion, les participauts ont pris la décision de publier
un organe d'information, qui serait
dans un premier temps mensuel.
Cette décision risque cependant de
pue celles déjà rencontrées pour
obtenir la légalisation de Neues

2.72

-

Forum. Le ministère de l'intérieur n'a toujours donné aucune réponse à la plainte déposée au nom de Neues Forum par Me Gregor Gysi, l'un des avocats les plus consus de RDA, contre le refus des autorités de légaliser le mouvement.

Si la pression des manifestations au moment du 40º anniversaire de la RDA a obligé les dirigeants du régime à lâcher du lest la semaine dernière, l'ampleur des concessions auxquelles le Parti communiste est prêt, pour le moment, dépend des discussions en cours dans ses propres instances dirigeantes. Le résultat le plus spectaculaire de ce changement de cap, outre le retrait des forces de police lundi dernier de Leipzig, a été jusqu'à présent l'ouverture d'un débat relativement «libre» dans les colonnes de la presse officielle sur les problèmes l'allemande ne signifie en aucun cas, pour le moment, que les diri-geants communistes aient l'intention d'accepter de voir leur mono pole du pouvoir entamé par d'autres forces politiques. En revanche, plusieurs dirigeants admettent que des réformes en pro-fondeur s'imposent. Le dirigeant du parti à Magdebourg, M. Werner Eberlein, a ainsi déclaré samedi que les Allemands de l'Est devaient s'entendre sur ce qu'ils doivent < jeter par-dessus bord > et ce qu'ils veulent changer.

Comment évaluer les premiers signes d'ouverture et les propositions de dialogue avec la population, qui se manifestent dans les instances dirigeantes et dans certains organes de presse de la RDA? Les réactions en République fédérale vont d'un optimisme mesuré à un pessimisme fataliste. Les opinions sur ce sujet transcendant les appartenances de partis.

#### Des certitudes bouleversées

An nombre des incorrigibles optimistes on peut compter M. Hans Dietrich Genscher, pour qui «il n'est jamais trop tard pour accomplir des réformes», et qui note que, « en une nuit un virage a été pris dans les medias estiquient des voix critiques». Pour M. Egon Bahr, porte-parole du SPD pour les questions de sécurité et de politique à l'Est, la déclaration du bureau politique du SED de la semaine dernière est « un signal décisif qui met fin au refus du dialogue. On a défait un premier nœud. Ainsi s'amorce un processus pour lequel la RDA a besoin qu'on la laisse en paix ». Cette opinion est loin d'être partagée par un autre dirigeant social-démocrate, M. Erhard Eppler, qui préside la commission des valeurs fondamentales du SPD, et qui conduit depuis phisieurs amées le dialogue avec les communistes estipies de position du bureau politique du SED soient plus qu'un coup tactique » au moyen duquel « les vieux messieurs » cherche

raient à préserver l'œuvre de leur vie tout en cherchant à apaiser ceux qui la refusent.

Le député vert Otto Schily partage à quelques nuances près cette opinion, en affirmant que la déclaration du bureau politique du SED « contient trop de formules

URSS: décès d'un dirigeant nationaliste géorgien. — Le dissident Merab Kostava, cinquante ans, devenu une des figures de proue du mouvement nationaliste géorgien après avoir passé plus de dix ans en camp et en exil intérieur, est mort, vendredi 13 octobre, dans un accident de la route en Géorgie, ont annoncé ses proches.

Musicologue de formation, il avait été pour la première fois condamné, pour des motifs politiques, à six mois de prison en 1956. Un des fondateurs du groupe Helsinki de Géorgie, il fut arrêté à nouveau le 7 avril 1977 et condamné pour « agitation antisoviétique ». Il fut encore deux fois condamné alors qu'il purgeait des peines d'exil et ne retrouva la liberté qu'en avril 1987, après la promulgation d'un décret d'amnistie général des dissidents. — (AFP.)

creuses, trop peu de choses concrètes pour qu'un espoir puisse être fondé sur elle ». Otto Schily a par ailleurs critiqué les conceptions dominantes chez les Verts concernant la question nationale. Ces derniers font selon lui, un tabou de cette question, dans un sens négatif, ce qui est aussi critiquable que la position de la CDU qui en fait un tabou, dans un sens positif. « Il est tout à fait possible d'imaginer que, à l'issue d'un processus de démocratisation la question puisse se poser de savoir si, dans le cadre d'une Europe unle, les deux Etats allemands veulent se réunir ou

non. 

"L'effet RDA » bouleverse ainsi les certitudes allemandes les plus ancrées et déplace les frontières idéologiques séparant les partis avant de faire bouger les frontières géographiques. Si personne ne veut prendre la responsabilité de donner un coup d'accélérateur à l'Histoire, on cherche en tout cas à sortir d'une paresse conceptuelle qui n'est plus adaptée à une situation où la semaine, voire la journée, devient des mesures du temps historique.

#### LUC ROSENZWEIG

DM. Chevènement et l'a autodétermination » du peuple allemand.

M. Jean-Pierre Chevènement estime, à propos de l'éventuel rapprochement entre les deux Allemagnes, que « le peuple allemand, comme tout autre peuple, a droit à l'autodétermination. A condition qu'elle ne menace pas la paix de l'Europe et que ça se fasse avec l'accord de ses voisins. » « Il est vrai que, dans l'hypothèse d'une réunification, la structure de la CEE risquerait d'être modifiée », dit-il dans une interview au Républicain lorrain publiée le 15 octo-

PAYS-BAS : après un mois de pourparlers

#### Les chrétiens-démocrates et les socialistes sont prêts à gouverner ensemble

Les négociations engagées entre le Parti chrétien-démocrate (CDA) et le Parti du travail (PVDA, socialiste), en vue de la formation d'une coalition de centre gauche, sont entrées dans leur phase finale. Un projet d'accord de gouvernement devait être rendu public, kindi 16 octobre, par M. Ruud Lubbers, le premier ministre sortant (CDA), qui a mené les pourparlers avec les socialistes, dans l'opposition depuis 1982.

AMSTERDAM

de notre correspondent

Les discussions entre les chrétiens-démocrates et les socialistes ont véritablement commencé après que M. Lubbers eut été chargé, le 13 septembre, par la reine Béatrice, d'une mission d'exploration, et le retrait du centre-gauche (D'66) des tractations. Dans la plus pure tradition néerlandaise, elles ont porté sur une grande variété de sujets: du manque de crèches à la situation en Afrique du Sud, du chômage des jeunes à l'heure de fermeture des magasins, des techniques de procréation artificielle à la protection de l'environmement.

Sous la houlette de M. Lubbers, les négociations entre les furnrs partenaires ont cependant été menées avec une célérité inhabituelle pour les Pays-Bas. Elles se sont également déroulées dans un relatif secret, dérogeant ainsi à la transparence traditionnelle du jeu politique néerlandais. Les participants, en nombre limité, s'étaient entendus pour donner des indications au jour le jour sur le mean et l'ambiance de leurs rencontres, mais non sur leurs résultats

concrets. Cette tactique était destinée à protéger des interférences extérieures des négociateurs engagés dans un processus délicat. Il n'était pas facile, en effet, de faire réfléchir et travailler ensemble deux formations, mutuellement méfiantes, et toujours marquées par l'échec de leur précédente coalition en 1982.

Si elle n'est pas allée sans susciter de la grogne dans les rangs parlementaires, la méthode Lubbers semble avoir porté ses fruits. Les chrétiens-démocrates et les socialistes ont trouvé un terrain d'entente sur les quatre chapitres considérés comme les plus difficiles.

L'euthanasie ne fera ainsi l'objet d'aucune loi, ni plus répressive ni plus permissive, mais une commission d'enquête sera chargée de faire le point sur sa pratique actuelle. Le budget de la défense nationale n'augmentera, l'an prochain, que de 0,6 % (contre i % prévu par la loi de finances) et sera, par la suite, gelé, voire diminué.

Les prestations sociales et les rémunérations dans la fonction publique vont progresser à nouveau au même rythme que les salaires dans le secteur privé, à condition que ceux-ci ne s'envolent pas. Enfin, un compromis aurait été trouvé entre le souhait du PVDA de remettre en cause la diminution des impôts — décidée par le précédent gouvernement — et le désir du CDA de laisser cette réforme intacte.

Le projet de plate-forme gouvernementale va être soumis, cette semaine, à l'approbation des groupes parlementaires chrétiendémocrate et socialiste. Cenx-ci devraient donner leur accord... sauf

CHRISTIAN CHARTIER

SUISSE

#### Recul de l'extrême droite aux élections cantonales de Genève

GENÈV

de notre correspondante

Le fait marquant des élections au Grand Conseil (Parlement cantonal), qui ont eu lieu dimanche 15 octobre à Genève, est la chute spectaculaire du parti Vigilance (extrême droite), qui était arrivé en tête aux élections précédentes de 1985, et dont la représentation passe de 19 à 9 sièges, sur 100 à pourvoir. Il avait axé sa campagne sur une politique hostile aux demandeurs d'asile et destinée à

encourager des sentiments xénophobes dans la population. Son succès inattendu, voici quatre ans, avait inquiété tous ceux qui demeurent attachés, à Genève, aux valeurs démocratiques.

Le Parti libéral (droite modérée) arrive en tête du scrutin avec 22 sièges (plus 3), suivi par les socialistes qui remportent 21 sièges (plus 3 également). Le Parti du travail (communiste) conserve ses 8 sièges.

Une nouvelle formation, quelque peu poujadiste, le Parti des automobilistes — Genève est la ville la plus motorisée de Suisse... et combien polluée! — n'obtient aucun mandat, tandis que les écologistes, avec 13 élus (+5) remportent un beau succès. Ces élections n'ont dégagé aucune majorité claire, car les deux autres partis (démocrate-chrétien et radical), qui forment avec les libéraux une coalition dite « bourgeoise », n'obtiennent que 49 sièges sur les 100 du Grand Conseil.

LV.

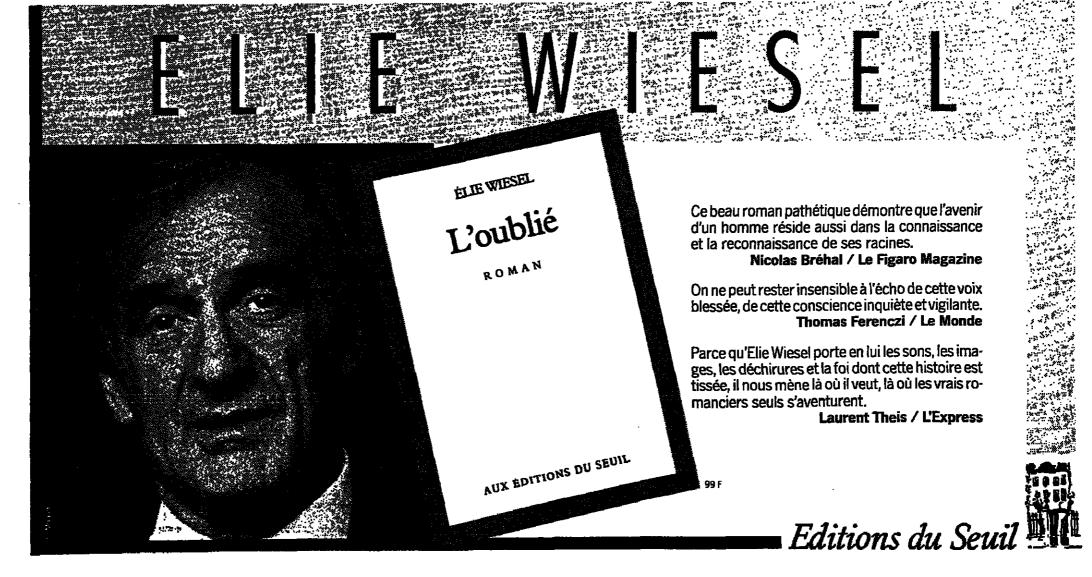

Dans la ville de Clichy-la-Garenne

# Onze hectares

qui confirment l'expansion de la commune.



# ESPACE CLICHY



La commune de Clichy-la-Garenne a entrepris sur son territoire des travaux d'urbanisme sans précédent, dont Espace Clichy est l'une des expressions majeures.

Merci

☐ de m'envoyer une documentation sur Espace
☐ de me proposer un rendez-vous sur le bureau
☐ d'un hectare.
☐ des bureaux
☐ des locaux d'activités
☐ des commerces

en location

☐ en accession



Cet événement positionne la ville de Clichy-la-Garenne parmi les communes les plus dynamiques d'un département leader : les Hauts-de-Seine.



117-119, avenue Victor Hugo - 92100 BOULOGNE Télécopie : 46 03 27 48

عِلَدًا مِنْ الْأَصِل

# Renvoi du procès de quinze islamistes

Quinze extrémistes isla-mistes, déjà condamnés per la Cour de sûreté de l'Etat il y a deux ans. ont comparu dimanche 15 octobre devant la cour d'assise de Blide, à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Aiger.

1-Garenne

de notre correspondant Leur pourvoi en cassation. Lear pourvoi en cassation, accepté par la Cour suprême, et la suppression de la Cour de sûreté au mois d'avril dernier les out conduits devant cette juridiction civile ordinaire. Leurs défenseurs, parmi leaquels figurait Me Abdonour Ali-Yahia, président de la Ligue algérieune pour la défense des droits de l'homme (LADDH), out joué l'incompétence du tribunal à statuer en matière de délits politiques et d'opinion. Ils out eu gain de cause. La cour ayant renvoyé cause. La cour ayant renvoyé l'affaire, le ministère public devra se ressaisir du dossier, le présenter différemment et le transmettre à la

Dès les premières heures de la ratinée, physicurs centaines d'intématinée, physicurs centaines d'inté-gristes s'étaient massés aux abords gristes s'étaient massés aux atorus du palais de justice, parfaitement encadrés par le service d'ordre du Front islamique du salut (FIS), dont les membres arboraient un brassard bordé de vert sur leura diellabas blanches. Les forces de police, très discrètes en ville, contrôlaient strictement les artères bordant le tribunal. A l'intérieur, dans une salle d'andience exigué, se dant le tribunal. A l'intérieur, dans une salle d'audience exigué, se pressaient une trentaine d'avocats, les témoins, les jurés, une vingtaine de journalistes, quatre gendarmes armés de kalachnikovs, de nombreux policiers en uniforme et en civil et les responsables du FIS, MM. Abbassi Madani et Ali Beladi le iuma exferiente des responsables. hadi, le jeune prédicateur des mos-quées de Kouba et de Bab-el-Oued. Dès l'entrée des quinze activistes islamistes — dont trois sont condamnés à la peine capitale, qua-tre à la réclusion perpétuelle et les autres à vingt ans d'emprisonne-

Cour suprême, qui devrait rendre un arrêt de renvoi devant... le tribunal de Blida. ment, — le cheikh Belhadj s'entretenait avec eux dans une atmosphère plutôt bon enfant.

Retaille de procédure

Ancun des accusés, pas plus que les représentants du FIS, ne se levaient à l'entrée de la cour. Les levaient à l'entrée de la cour. Les magistrats firent comme s'ils n'avaient rien vu. Une bataille de procédure s'enciencha. Oui ou non, ces islamistes compagnons de Mustapha Bouyali, tué par les forces de l'ordre le 3 janvier 1987 après une longue traque de deux ans, doventils être considérés comme des « politiques ». Oni, prétendent les avocats en réfutant les jurisprudences étrangères, et particulièrement françaises, invoquées par le procureur général, qui pourtant leur servaient de référence dans leurs plaidoicries devant la Cour de séreté de l'Etat avant sa suppression. Non, affirme le ministère public, arguant du « critère objectif » qui est « l'atteinte à la personne, à l'intégrité physique et à l'intégrité des biens ». Après une

courte délibération en sin d'aprèsmidi, la cour a tranché en ren-voyant l'affaire sine die. Peut-être tait-ce plus sage. Les responsables du FIS avaient clairement expliqué aux avocats de la défense leur détermination à ne pas laisser le procès aller à son terme si le tribunal s'obstinait à vouloir juger.

Reste à savoir pourquoi les auto-rités judiciaires et politiques ont pris le risque de faire venir cette affaire en assise, dans un climat social plutôt précaire. Il n'est pas exclu que le président de la Répu-blique veuille, à l'occasion du trente-cinquième anniversaire du 1<sup>st</sup> novembre 1954, jouer de sa prâce présidentielle pour libérer la cinquantaine de détenus, considérés comme « politiques », qui restent encore dans les geôles algériennes. Encore faut-il pour celà que des décisions définitives de justice electré été product ce qui n'est que ues destants de la marve de las tice aient été rendues, ce qui n'est tonjours pas le cas pour les quinze intégristes condamnés en 1987, et dont l'affaire vient d'être renvoyée.

FRÉDÉRIC FRITSCHER

sons au'il a comues ».

dans tout le pays

Le regard paiaible, un léger sou-rire sur les lévres, l'ancien mentor de Nelson Mandela a noté avec satisfaction les nombreuses affi-

chettes noires « Vive l'ANC » qui convrent certains murs. Il a vu un

peu partout autour de lui les cou-leurs noir, vert et or du mouvement interdit. L'organisation clandestine est désormais présente dans toutes

les manifestations. Ses initiales sont scandées en toute liberté, ses cou-

leurs arborées. De l'impensable il y a seulement quelques mois. La suc-cession des défilés, depuis la pre-mière marche autorisée le 13 sep-tembre au Cap, a redonné du souffie au mouvement. Samedi la

#### **ANGOLA**

#### M. Mobutu poursuit ses consultations en France par un entretien avec M. Pik Botha

villa à Roquebrune-Cap-Martin, le président Mobutu poursuit les consultations sur l'Angola qu'il a entamées le 13 octore, en recevant M. Pedro de Castro van Dunem, ministre des affaires étrangères du ministre des affaires étrangères du gouvernement de Luanda. Le plus grand secret a présidé, dimanche 15 octobre, à ses entretiens avec MM. Jonas Savimbi, chef de l'UNITA, et Herman Cohen, secrétaire d'Etat adjoint, chargé des affaires africaines à Washington. M. Savimbi aurait dit qu'il « faisait conflance » au médiateur, selon une source zaïroise. Les deux hôtes de M. Mobutu n'ont fait aucune déclaration avant de partir pour Paris, où ils resteront quelques jours et rencontreront la presse.

La troisième phase de ces consultations devait avoir lieu hundi avec un entretien entre le pré-sident zafrois et M. Pik Botha, ministre sud-africain des affaires étrangères, qui fait une escale en

ville a été le point de ralliement des dix-sept marches qui se sont dérou-

Suisse. A son arrivée à Paris, celui-ci a déclaré être venu en Europe « pour être disponible, en arrièreplan, dans le cas où la contribution sud-africaine serais demandée par le président Mobutu ou toute partie angolaise ».

Comme les Américains, les Sud-Africains pourraient être invités par M. Mobutu à faire pression sur leur protégé de l'UNITA pour qu'il ait une attitude plus somple que celle qu'il avait adoptée après une première entremise du chef de l'Etat zatrois, qui lui avait fait ren-contrer M. Jose Eduardo Dos Santos, le président angolais, lors Santos, le président angolais, lors d'un sommet africain à Ghadolite, au Zaïre, le 22 juin. Tous les efforts de M. Mobutu visent à dissiper « les malentendus » apperus après la poignée de main « histori-que » alors échangée entre les deux adversaires de la guerre civile qui ravage l'Angola depuis l'indépen-

# **AMÉRIQUES**

COLOMBIE

#### **Quatre nouvelles extraditions** de trafiquants de drogue

Trois trafiquants de drogue colombiens unt été extradés vers les Bats-Unis et un quatrième vers le Canada. L'avion transportant Bernardo Pelaez Roldan, Roberto Peter Carlini et Ana Rodriguez de Tamayo s'est posé samedi 14 octobre à Miami. Richard Howle, réclamé par la justice du Canada, est arrivé veudredi à Moutréal. Un premier trafiquant. Eduardo Martipremier trafiquant, Eduardo Marti-nez Romero, avait déjà été extradé le 6 septembre dernier et se trouve actuellement incarcéré à Atlants en

Les autorités américaines ont indiqué qu'elles allaient demander que deux autres responsables du

trafic de drogue, José Rafael Silva et Manuel Palma, leur soient livrés. La police colombienne a amoncé au même moment que 170 kilos de cocalhe pure avaient été saisis dans un entrepôt de la compagnie aérienne American Airlines, sur l'aéroport Eldorado de Bogota.

Les directeurs de plusieurs Les directeurs de pitisieurs grands journaux du monde entier ont, d'autre part, décidé d'offrir la somme de 1 million de dollars au quotidien colombien El Espectador, afin de lui permettre de faire face aux importants dégâts matériels causés le 2 septembre dernier par un attentat à la bombe, attribué aux trafiquants de drogue.

#### Remaniement au sein de l'état-major

**PANAMA** 

Les autorités panaméennes ont procédé, dimanche 15 octobre, à un ent an sein de l'état-major de l'armée, douze jours après la tentative de coup d'Etat contre le général Noriega. Six nominations ont été annoncées à la télévision, notamment celle du commandant Rafaci Cedeno, qui devient chef du service de renseignement militaire (G2), en remplacement du colonel Guillermo Wong, arrêté lors du putsch manqué du 3 octobre. De même, le colonel Roberto Armijo, qui commandait jusqu'ici une base mili-taire, est promu chef des opérations au haut commandement des forces armées, en remplacement du colo-

nel Julio Ow Young, kui aussi incar-

L'envoyé spécial du quotidien espagnol El Pais a, d'autre part, été expulsé samedi du Panama. Antonio Cano, âgé de trente-deux ans, et correspondant du journal à Mexico, s'était réfugié dans son ambassade afin d'éviter une arrestation pour « propagation de fausses nouvelles ». Après l'intervention de l'ambassadeur d'Espagne, le mandat d'arrêt a été transformé en ordre d'expulsion, et le journaliste a quitté Panama en direction du Costa-Rica. - (AFP, Reuter.)

#### **ÉTATS-UNIS**

#### Arrestations d'espions supposés

La săreté fédérale américaine a annoncé, samedi 14 octobre, l'arrestation de M. Frank Arnold Nesbitt, âgé de quarante-quatre ans, pour avoir tenté de fournir des informations secrètes à l'URSS. Dans une interview au Washington Post, accordée juste avant son arrestation et publiée dimanche, M. Nesbitt déclarait qu'il voulait être agent double et qu'il avait tenté de tromper ses contacts en URSS. Il est détenu au centre snitentiaire près de Washington, a Virginie, et devait comparaître

A Berlin-Ouest, les autorités ilitaires américaines ont indiqué qu'elles avaient arrêté deux offi-Parmée de l'air des Riais-Unis, tou-jours pour espionnage. Le soldat américain, dont l'identité n's pas été communiquée, avait été chargé par deux officiers soviétiques, les par deux officiers soviétiques, les commandants Markov et Rakiski, de leur fournir des documents militaires classés « considentiel défense». Les deux commandants, après avoir été interrogés, ont été remis aux autorités soviétiques avec une protestation officielle. — (AFP, Reuter.)

# Une brèche dans l'apartheid

Saite de la première page

Walter Sisulu ne fut rien d'autre que le bras droit de Nelson Man-dela. Ancien secrétaire général de dela Ancien secrétaire général de l'ANC, ce fils de paysan fait partie d'une famille honorée, respectée, qui a payé un lourd tribut à la cause. Sa femme, Albertina, est une figure du mouvement anti-apartheid. Un de ses nombreux enfants (huit dont trois adoptés), son fils Zwelakhe, a connu lui sussi la prison à plusieurs reprises et s'est vu interdire par les autorités l'exercice de sa profession de journaliste. de journaliste.

de journaliste.

Avec Olivier Tambo, l'actuel président de l'ANC, et Nelson Mandela, Walter Sisulu a largement
contribué à revitaliser une organisation qui, par une ironie de l'histoire,
a été créée l'année de sa naissance,
en 1912. Après vingt-six ans
d'emprisonnement, il a déclaré être
très heureux de voir que celle-ci
était toniours bien vivante, voire était toujours bien vivante, voire même « renforcée ». Son seul vrai regret est que son ami de toujours, venu comme lui de l'actuel homeland du Transkei, Nelson Mandela, ne soit pas là pour partager sa liberté retrouvée. Au début des années 40, c'est lui qui avait guidé le leader historique dans ses premiers pas politiques. C'est lui qui lui a feit compelhen en menuille feuere. a fait connaître sa première épouse.
C'est avec lui qu'il a choisi le chomin de la rebellion puis la voie de la lutte armée en 1961. La lutte les a réunis, la liberté les sépare désormais. Il n'en dira pas plus.

Les huit prisonniers politiques avaient été informés la veille au soir de leur libération, soit quatre jours après son annonce officielle par le président Frederik De Klerk. Ils étaient debout à 2 h 30 du matin. Les formalités de levée d'écrou accomplies, des policiers les ont déposés à bord de fourgonnettes devant leurs domiciles aux premières lucurs de l'aube.

« Cela fait du bien d'être libre », tels furent les premiers mots de Walter Sisulu avant d'être porté en triomphe sur le seuil de sa porte par une cinquantaine de militants. Laissez-moi embrasser ma femme », a-t-il pu murmurer en revoyant le numéro 7372 quitté en avril 1963 pour rentrer dans la clan-

Depuis, la maison s'est agrandie de quelques dépendances. Elle a été briquée, astiquée, repeinte pour le retour de cet homme aux chevaux blancs, qui n'a jamais désespéré. Il savait que la pression en faveur de sa libération montait. Il savait que « le peuple le soutenait, ce qui lui a donné confiance ». Mais il était prêt à mourir en prison s'il le fallait.

lées à travers le pays pour protester contre une loi des relations du travail qui restreint la liberté d'action des syndicats. Du jamais vu. La libération des sept membres de l'ANC constitue une autre victoire pour le mouvement en exil. Ces derniers n'étant soumis à aucune restriction. Cela revient de Walter Sisulu a repris petit à petit contact avec ce qu'il a qualifié de « monde civilisé ». Il a appelé les membres de sa famille à Londres, à

fait à légaliser d'une certaine manière l'organisation nationaliste. Ses chefs relâches vont pouvoir s'exprimer publiquement en son nom. Ce qu'ils ont déjà fait au cours Lusaka, en Zambie. Il a répondu à un coup de téléphone du secrétariat de M. Mikhail Gorbatchev à Mosd'une conférence de presse. Walter Sisulu a reconnu qu'il s'agissait pracon pour le féliciter avant de retrousisant à reconnu qui le s'agissait pra-tiquement de la première interven-tion publique de l'ANC depuis son interdiction en 1960. Ce qui ne signifie pas qu'elle a entière liberté d'action. Loin de là, surtout sous le régime de l'état d'urgence. ver son ancien monde, Soweto, qu'il a parcouru en voiture. En vingt-six ans, sa *township* n'est plus la même mais il a retrouvé « *les vieilles mai*-

> le sol sud-africain. Ses sept anciens dirigeants en sont l'avant-garde. Ils ont cependant mis des conditions à l'ouverture de négociations avec le pouvoir et Walter Sisulu a exigé « des efforts substantiels » de la part de M. De Klerk pour « créer un climat propice au dialogue ». Le ton, toutefois, était à la modération. « La pression sur le gouvernement se fera de manière ordonnée et dis-

L'ANC a néanmoins pris pied sur

ciplinée. Pas question de donner des armes au régime pour favoriser la répression. Pour l'instant, ces sept libérés pensent que la balle est tou-jours dans le camp des autorités. Ils attendent des gestes, refusant de modifier leur position de principe et de négocier les préalables. Ils ont refusé également d'imposer un calendrier, une échéance.

Onel rôle ces sept hommes seront-ils amenés à jouer? Pour eux, la lutte si longtemps interrompue reprend. Ils se sont refusés à dire s'ils avaient reçu des consignes particulières du « patron », Nelson Mandela. Comment s'insércront-ils dans les structures existantes? Ils ont proné l'unité et la discipline sous le leadership de l'ANC. Si l'organi-sation le désire et s'ils obtiennent des passeports, ils iront à Lusaka, au siège du mouvement en exil. En attendant, tous vont reprendre contact avec la réalité, un monde dont ils ne percevaient que des échos. Et puis surtout, ils vont retrouver leurs proches. Comme l'a dit l'un d'entre eux à qui il était demandé quels avaient été les moments les plus durs en détention : « La prison reste la prison. Toute la vie est difficile en prison. >

MICHEL BOLE-RICHARD

# Le Monde SCIENCES ET MÉDECINE



Sur LA SEPT, on peut voir des documentaires d'un réalisme insoutenable.



Sur LA SEPT, on peut voir des films désopilants.

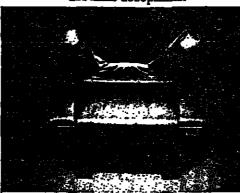

Sur LA SEPT, on peut voir des spectacles d'une rare intensité.

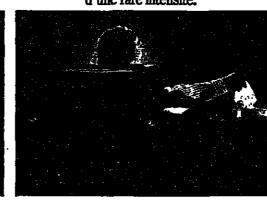

Mais aussi des films sérieux, des spectacles réjouissants, des documentaires insolites. Chaque jour, LA SEPT vous réserve des moments pleins d'émotion. Pour la recevoir de votre fauteuil, téléphonez au: (1) 47.45.77.77.



# Mobilisation contre le banditisme en Côte-d'Ivoire

M. Houphouët-Boigny a décidé d'engager les forces armées aux côtés des policiers pour assurer l'ordre public

#### **ABIDJAN** correspondance

20 heures dans la cour du commissariat de Treichville. Le direc-teur de la sécurité publique, le commissaire Souleymane Kone, donne les dernières recommanda-tions à une unité de CRS au garde-Avous. Dans la rue, quatre camions militaires attendent d'embarquer le militaires attendent d'embarquer le dernier contingent de policiers pour se placer aux différents carre-fours de ce quartier réputé comme m secteur à haut risque. Boulevard Giscard-d'Estaing, un groupe de six hommes en uniforme, gen-darmes, militaires et policiers, arrê-tent les taxis pour une fomille systé-matique.

matique.

Les passants interpellés sans papiers sont rassemblés en file indienne, torse nu, et conduits au poste de police pour la muit. Treich-ville est consu pour son animation, ses bars, ses prostituées et ses boîtes de muit. Depuis fort long-temps, les Européens ne s'aventurent plus dans ce secteur, véritable. rent plus dans ce secteur, véritable fief des malfaiteurs et des trafi-

Sculs quelques soldats français vont se défouler en groupe dans ces rues mal éclairées. A 23 heures, miraculeusement, les artères sont vides. Les riverains habitués à dormir sur un matelas posé sur le trottels out disparent. L'opération toir ont disparu. L'opération « Patrouille dans les villes » a cu

Le commissaire Kone s'estime satisfait, tout en précisant qu'il s'agit avant tout d'intimider et non

de réprimer. Seulement, le déra-page vers la xénophobie de ce pro-cessus sécuritaire tend malheureusement à se confirmer. Un domestique burkinais, employé dans une famille française, a été raflé malgré ses pièces d'identité en règle. Les militaires l'ont battu ainsi que plusieurs de ses compagnons d'infortune.

C'est la première fois que l'armée est associée à la police pour lutter contre le banditisme. La décision a été annoncée par le chaf de l'Etat le 28 septembre. Cette mesure a mis en évidence le démoment de la police, incapable à elle seule de garantir la sécurité. Alors que les militaires disposent de rutilantes «joep Peugeot», les poli-ciers font figure de parents pauvres avec leurs fourgons Renault sur les-quels est mentionné le nom de la municipalité qui en a fait don. Un minicipante du les à lait duit du sergent d'une compagnie républi-caine de sécurité ne cache pas son désarroi : « Nos collègues de l'armée ont tous fait au moins une fois un stage en France, et nos moyens sont ridicules. On manque de véhicules, d'émetteurs-récepteurs radio et d'effectifs. En Côte-d'Ivoire, on compte un policier pour 2 000 habitants, alors que la proportion en France est d'un agent des forces de l'ordre pour 250 citoyens.

Les policiers ivoiriens ne bénéficient pas d'une bonne réputation dans l'opinion publique. Ils sont considérés comme de véritables



proies les plus faciles sont les chauffeurs de taxi, les camionneurs et les automobilistes européens dont le portefeuille est supposé bien garni. L'insécurité en Côte-d'Ivoire est devenue le souci majeur des nationaux tout comme celui des étrangers. L'inquiétude s'est manifestée plus particulière-ment dans la communauté française après l'assassinat de trois de ses ressortissants en trois mois.

Après ces drames. Paris est intervenu discrètement auprès des autorités ivoiriennes. Le secrétaire autorités ivoiriennes. Le secretaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, Mme Edwige Avice, a abordé le dossier insécurité avec le chef de l'Etat ivoirien et le ministre chargé de la sécurité intérieure, M. Issouf Kone, lors de son passage à Abidjan le 18 septembre.

Les habitants d'Abidjan et de

dernières mesures gouvernemenqui règne dans la première agglo-mération ivoirienne relève du wes-tern. Les expatriés s'arment de plus en plus et n'hésitent pas à se faire justice. Le 30 septembre, un Euro-péen a abattu avec son propre revolver des malfaiteurs armés qui venaient de dérober la voiture venaient de dérober la voiture d'une jeune femme accompagnée de son enfant. Le « justicier » a même été félicité par les policiers venus faire le constat. Dans les banlieues populaires, des milices (on en compte plus d'une vingtaine) se sont créées pour veiller la muit sur les bons citoyens. On en compte plus d'une vingtaine.

#### Milices et autodéfense

A Abobo, une cité prolétaire d'environ 300 000 habitants, des petits groupes de trois ou quatre personnes armées d'arc et de lancepierres patronillent, de muit, des secteurs bien délimités, interpel-lant les rares passants invités à préciser exactement le lien, la maison où ils doivent se rendre. Les mili-ciens se chargent alors de les accompagner à domicile, ce qui permet en même temps de savoir si ces noctambules sont réellement

de surveillance se fait par une col-lecte auprès des habitants, qui versent chaque mois de quoi payer les bénévoles. Ces comités organisés et désormais fédérés demandent leur désormais fédéres demandent leur légalisation par le ministère de la sécurité intérieure. Le ministre, M. Issouf Kone, se montre très réservé, surtout « quand les milices font la police et la justice à la fois, » précise-t-il.

Devant le restaurant « Le Deau-ville » un maître-chien garde l'entrée. Ce haut lieu de la gastro-nomie abidjanaise, victime à deux reprises de malfaiteurs, a recours aux services d'une société privée. Il existe plus de soixante entreprises de gardiennage en Côte-d'Ivoire. Pour la plupart dirigées par des Européens, elles ont pu se dévelop-

per avec la montée de l'insécurité. Filles emploient dans leur ensemble plus de mille trois cents personnes et offrent des services en tout et offrent des services en tout genre, même une garde rappro-chée. De nombreux maifrats et voyous aux biceps imposants ont pu ainsi se reconvertir et devenir les protecteurs des honnêtes gens tout en se faisant une nouvelle vir-

Les biens des particuliers ne sont pas la seule convoitise des gang-sters, qui n'hésitent pas à s'attaquer aux banques, aux sociétés et aux entreprises d'Etat. En septem-bre, même le centre de tri postal

Les premiers effets de la nou-velle politique sécuritaire impres-sionnent le grand public. Pas moins de quatre cents personnes sont interpellées chaque mit dans Abid-jan, qui a pris l'alture d'une ville en état de siège. Pour l'instant, ancun criminel n'a été arrêté. Le disposi-tif conjoint militaire et policier mis tif conjoint militaire et policier mis en place depuis le 2 octobre ne sera pas assoupli tant que le taux de cri-minalité ne beissera pas aensible-ment, précise un haut fonction-

Cette mobilisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre des forces de l'ordre ne va pas sans poser le me d'un surcroît de travail. Une vaste souscription vient d'être lancée par les autorités ivoiriennes auprès de la population et des hautes personnalités pour soutenir les efforts de lutte contre le banditisme. Le ministre chargé de la sécurité intérieure révèle qu'un malfaiteur sur deux est étranger mais que le taux de criminalité chez les lvoiriens angmente dange-reusement. Toutefois, on peut reusement. Touteiois, on peut craindre, malgré les assurances domnées par les antorités policières, que la communauté étrangère ne serve de bouc émissaire en cette période de crise économique aiguê. Sur les douze millions d'habitants que compte la Côte-d'Ivoire, la moitié sont d'origine étrangère, burkinais en grande majorité.

#### Une nouvelle baisse du prix d'achat du cacao

correspondance

Nouveau coup dur pour les paysans ivoiriens : le prix d'achat du cação est ramené à 4 francs le kilo, au lieu de 5 francs en juillet et 8 francs lors des précédentes campagnes. L'annonce en a été faite récemment, par le président Félix Houphouët-Boigny dans une allocution qu'il a prononcés devant des cadres nationsus qu'il avait conviés à un grand « dielogue » pour passer en revus les difficultés sociales et économiques qui affectent le

Cette nouvelle baisse (50 % en un trimestre) touche un million de planteurs qui font vivilla moitié de la population ive rienne. Le président a rappe la morde de la population i vorrienne. Le président a rappelé
qu'il s'était longtemps bettu
pour eux car le fruit de leur travail a permis de moderniser le
pays. Seulement, en voulant
lutter contre le marché spéculatif du café et du cacao, e je me

vio heunté à un double mur suis heurté à un double mu d'argent et d'incompréhension », a-t-il regretté. Cette nou-veile baisse du prix d'achat du cacao répond aux vœux du Fonds monétaire international

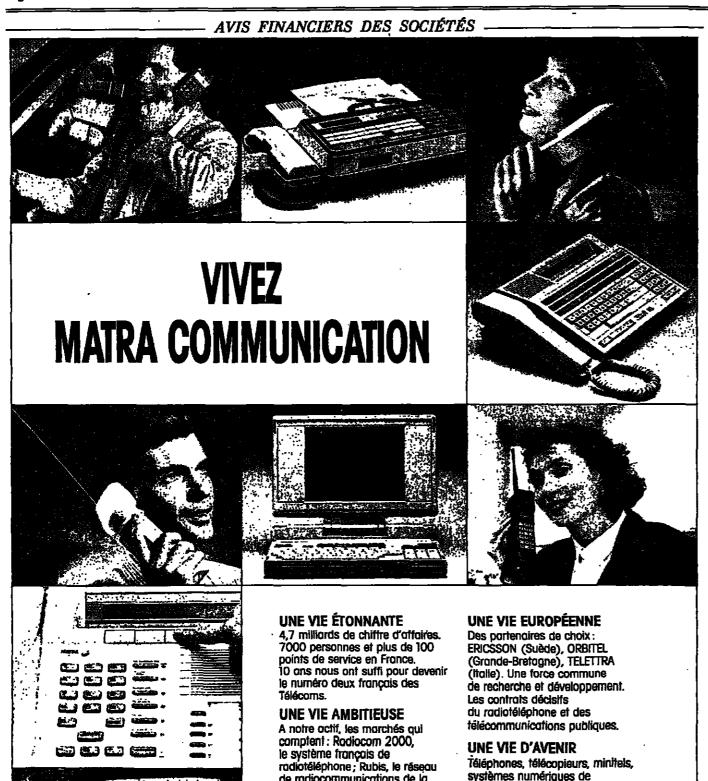

de radiocommunications de la

Duo, premier poste téléphonique

commandé à la fois par la France

Gendarmerie Nationale;

# **DEMAIN DANS** Le Monde

LE MONDE SCIENCES ET MÉDECINE

UN ENTRETIEN AVEC LOUIS RENÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L'ORDRE **DES MÉDECINS** 

SUPPLÉMENT EMPLOI-FORMATION

LA FACTURE DE LA PRÉ-RETRAITE

ET 24 pages d'offres d'emploi pour les ingénieurs, les informaticiens, les ingénieurs commerciaux...

communication d'entreprise.

de vivre au quotidien.

MATRA COMMUNICATION ©

Viven Contact

nous faisons des techniques de

pointe de la communication un art

nous déclare M. Mayor

La cent trente-deuxième réunion du conseil exécutif de l'organisation des Nations unis pour l'éducation, la science et la culture s'est achevée vendredi 13 octobre à Paris au siège de l'UNESCO. Elle est suivie, dans les mêmes lieux, à partir de mardi 17 octobre, de la vingtcinquième conférence générale de l'organisation. Cette session durera jusqu'au mercredì 17 novembre et doit permettre d'adopter le programme d'action pour les six années à venir, présenté par le directeur général de l'UNESCO, M. Frédérico Mayor.

Le regard très bleu et le cheveu très noir du successeur de M. Ama-dou Mahtar Mbow n'ont pas été le moins du monde ternis par les laborieuses deux premières années de son mandat. Laborieuses et peu gratifiantes puisque le charme catalan de M. Mayor n'a eu aucun effet sur le président Bush et encore moins sur M= Thatcher, pour décider Washington et Londres à réintégrer une institution mittée il y a course aus et cò ils quittée il y a quatre ans et où ils fournissaient à eux deux quelque 30 % du budget.

Les récentes attaques contre la gestion « sans progrès » de M. Mayor, formulées par des jour-naux anglo-saxons et également par M. John Bolton, sous-secrétaire d'Etat américain pour les organisations internationales, n'ont apparemment pas tempéré l'optimisme de M. Mayor : Je ne cherche pas de RI. Milyer: Je ne cherche pus à éluder les critiques, encore qu'elles soient loin d'être exclu-sives, plusieurs grands organes américains, dont le Washington Post, ayant émis des jugements favorables à l'action de mon énuine. De toute facon le n'ai équipe. De toute façon, je n'ai jamais escompté que notre travall de 1988 et 1989 serait suffisant pour faire revenir à l'UNESCO telle ou telle puissance, pour la simple raison que, durant ces deux amples l'étale statutainement tenue. années, l'étais statutairement tenu de réaliser les projets hérités de

Le plan 1990-1996, qui sera umis aux cent cinquante-hust délégués gouvernementaux attendus à la conférence générale est-il de nature à favoriser le retour de l'UNESCO à l'universalité? L'ensemble de ce plan, affirme M. Mayor, est conforme à ma pro-messe de fin 1987 de « faire moins mais mieux », selon le vœu De la majorité des nations, y compris celles qui nous ont quittés, de quatorze programmes actuellement, nous devrions donc passer à sept à partir de 1990, ces nouveaux programmes étant tous strictement fidèles au texte fondateur de l'UNESCO en 1946 : lutte contre

taire avec près de 500 millions de francs en deux ans, soit approximativement un quart de notre budget; sciences et environne culture; communication; sciences sociales : éradication des discrimi-

Communication? S'agirait-il du « Nouvel Ordre mondial de l'infor-mation et de la communication » qui, sous le sigle de NOMIC a fait trembler les verrières de la place Fontenoy à l'époque de M. Mbow? M. Mayor se défend d'avoir réintroduit ce concept dans son plan: «Le NOMIC n'apparaît pas une seule fois dans le nouveau programme mais cela aurait été trahir nos principes que de renoncer à nous occuper pour autant de l'information. Sous les auspices d'une liberté de la presse sans limitation, l'UNESCO œuvrera, donc concrètement pour améliore les moyens techniques devant per-mettre d'atténuer les disparités entre pays en matière d'information et de communciation

Cet objectif « classique » ne soulève pas l'enthousiasme de tous les membres, notamment africains, de l'organisation. L'Afrique noire ne s'est pas consolée du départ de M. Mbow (1). Elle est néanmoins demeurée jusqu'ici le « chouchou » de l'UNESCO, ayant, par exemple, absorbé, durant le permier semestre 1989, environ 40 % des quelque deux cents millions de francs engagés par l'organisation dans des projets opérationnels sur les cinq continents. Mais l'argent n'est pas tout. Et l'affectivité africaine pourrait être prise en compte lors de l'élection du président de la conférence générale qui commence: le poste actuellement occupé par un Sud-Américain pourrait échoir à un Sénégalais, l'ancien ministre Habib Thiam.

Autre dossier régional, d'une toute autre nature, auquel est confronté M. Mayor, celui du « couple inconciliable Israël-Palestine ». L'idée circulant que la clé du retour des Américains se trouve en Israël, M. Mayor a accepté de répondre, en décembre, à une invitation de l'Institut Weizmann, qu'anrait, bien sûr, refusée M. Mbow, notent les représentants Aviv n'a toujours pas appliqué les résolutions internationales sur le site de Jérusalem et a interdit, en outre, les activités scolaires et universitaires en Cisjordanie et à

Sans le claironner, M. Mayor a, en outre, obtenu que la candidature de la Palestine, comme membre à part entière de l'UNESCO – elle y a actuellement le statut d'observateur, de même que le Saint-Siè ou les Etats-Unis - soit, en prin-cipe, renvoyée devant la vingtsixième conférence générale,

En revanche, souligne avec force l'analphabétisme, qui sera priori- M. Mayor, « nos opérations

> Réunion informelle des ministres des affaires étrangères des Douze

#### MM. Delors et Dumas vont se rendre en Pologne et en Hongrie

M. Roland Dumas et M. Jacques Delors se rendront « dans les semaines qui viennent » (probablement en novembre) à Varsovie et à Budapest, a confirmé le ministre français des affaires étrangères. dimanche 15 octobre, à l'issue d'une réumon informelle de deux jours avec ses onze homologues de la CEE, au château d'Esclimont, près de Chartres.

Ces visites, qui auront lieu dans le cadre de la mission de coordina-tion de l'aide à la Pologne et à la Hongrie confiée à la Commission des Communautés lors du sommet des Sept, auront pour but de ces pays ».

Les évés Europe de l'Est ont fait l'objet d'un e long examen » qui a constitué cette réunion informelle. « Dans mon esprit, a estimé M. Jacques Delors au terme de la réunion, ce que je propose aux pays de l'AELE (aliusion aux formules d'association en cours d'élaboration entre les pays de l'Association européenne de libre échange et la CEE) pourrait très bien s'appli-quer à la Pologne ou à la Hongrie; nous n'avons pas nous, les Douze, le monopole de l'Europe. »

M. Roland Dumas a, par all-leurs, fait part de « l'accueil très favorable » dont a fait l'objet la proposition de M. François Mitter-

rand de coordonner l'action des Douze en matière de lutte contre la drogue, l'idée centrale étant, selon le ministre français des affaires étrangères, de « faire jaillir un comité de coordination dans lequel la Commission jouera son rôle ».

Pour ce qui est de la date de convocation de la conférence intergouvernementale qui devrait per-mettre le lancement de l'Union économique et monétaire (la France et l'Italie ayant fait savoir qu'elles aimeraient la voir se dérouler au cours du second semestre de 1990), M. Dumas a affirmé: « Je. n'ai noté nulle part un refus systé-matique et obstiné. > En matière de coopération politi-

que, les douze chefs de la diplomatie de la CEE ont évoqué au Proche-Orient, notamment an Liban, et en Afrique du Sud. Pour M. Dumas, le plan Moubarak est « déjà dépassé par le refus israé-lien », et il a été « remplacé » par le plan du secrétaire d'Etat éméricain, M. James Baker. Les minis tres ont, par ailleurs, salué la libération, dimanche, par les autorités sud-africaines, de buit responsables du Congrès national africain (ANC), mais M. Dumas a estimé qu'« il convient de maintenir la pression pour que les promesses faites pendant la campagne électo-

rale soient respectées ». MARIE-PIERRE SUBTIL

d'assistance éducatives au peuple palestinien seront non seulement poursulvies mais sensiblement renforcées dans les territoires occupés, où nous disposons déjà de seize éducateurs ». De plus, l'UNESCO avait commandé à un religieux, le père Edouard Boné, qui vient de le remettre, un nouveau rapport sur les institutions éducatives et culturelles dans les territoires arabes, et ce texte, dans

#### Langueur bureaucratique

la sécheresse des faits, est acca-

blant pour l'occupant israélien.

En 1988-1989, le budget biennal complet de l'UNESCO (non compris toutefois 1 milliard 200 mil-lions de francs de ressources extrabudgétaires, provenant notamment du programme des Nations unies pour le développement) a repré-senté un peu plus de 2 milliards de francs. C'est-à-dire qu'en un an, l'organisation coûte à ses membres à peu près autant que deux grosses universités parisiennes à l'Etat français. Ce n'est pas le Pérou, mais on a beaucoup reproché à l'UNESCO de « servir surtout à entretenir des fonctionnaires ».

Là, M. Mayor sort, sinon ses griffes, du moins ses graphiques et ses chiffres – lesquels sont mainte-nant vérifiés par le premier prési-dent de la Cour des comptes belge - et démontre que, sous sa direction, la part des salaires dans le budget est passé de 59 % à 57 %. Actuellement, l'UNESCO emploie 2 750 agents, dont 1 975 à son siège parisien, 545 dans les bureaux régionaux à travers le monde et 230 sur le terrain stricto sensu. Pourrait faire mieux, comme on dit... Mais « d'autres agences de l'ONU avouent des chiffres moins honorables ». serve M. Mayor.

Pour le biennum 1990-1991 M. Mayor proposera à la confé-rence générale un budget en légère augmentation : 24 millions de france par an en plus, répartis entre les Etats selon le montant de leur contribution, calculée sur le revenu national. Les cinq principaux bail-leurs de fonds de l'UNESCO sont à présent : l'Union soviétique, le Japon, l'Allemagne fédérale, la France et l'Italie. « Contrairement à ce que j'entends dire, les pays riches ne nous ont pas fermé leur bourse. Ainsi, depuis début 1989, nous avons reçu, pour notre caisse extra-budgétaire, environ 130 millions de F provenant des gouverne ments de Bonn, Tokyo, Oslo, etc. Là où M. Mayor est moins pro-

lixe – même s'il admet que d'une manière générale sa perestroika rencontre des obstacles . . - c'est sur la question essentielle de l'encadrement. Il est clair que Mbow ou pas Mbow, l'UNESCO souffre, comme le reste du système omisien (2) d'une sorte de langueur bureaucratique. Les intellectuels dynamiques, imaginatifs, du moins ceux d'Occident ont peu à peu quitté sur la pointe des pieds une institution de plus en plus livrée au corporatisme des ssociations de personnels, favorisé il faut le reconnaître par le statut douillet de la fouction publique internationale.

Dans l'impossibilité - sauf à s'offrir des grèves et des procès -de remercier des cadres souvent encroîtés depuis des lustres dans un train-train bardé de privilèges, M. Mayor a préféré contourne l'obstacle et s'entourer de « consul-tants » à statut spécial. « Oui UNESCO en dispose maintenan d'une centaine, dont cinq ou six travaillant directement avec moi, et je n'ai pas l'intention de m'arrè ter là, mais, au contraire, de recru-ter les cerveaux les plus brillants de la planète. L'UNESCO, non ent les mérite, mais elle en a besoin pour réussir son nouveau

La panacée par les « consul-tants » ? On demande à voir. Enfin

(1) L'ancien minstre sénégalai ixè anjourd'hui an Maroc, fait l'objet d'un 'ouvrage élogieux : « Amadou Mahtar Mbow, un Sahéllen à l'UNESCO», écrit par notre confrère zatrois Thassinda Uba Thassinda (Pré-

La fin du débat général à l'ONU

# L'année des consensus

L'Assemblée générale de début de session aura été le profil bas DNU a achevé, le 12 octobre, adopté par les traditionnels bouteseux de l'Assemblée. l'ONU a achevé, le 12 octobre, son débat général. Délaissant le lyrisme et les affrontements passés, les délégués jouent désormais la carte du dialogue, tout en veillant à ce qu'un nouvel áquilibre Est-Ouest ne l'emporte pas sur la nécessaire coopération Nord-Sud.

**NEW-YORK** de notre correspondant

« Que ce soit en 1987, ou même l'auxée suivante, l'Assemblée générale n'était pas toujours en adequation avec ce qui se passait dans le monde. C'était encore l'époque des discours rituels. Jusqu'à ce que l'arrivée surprise de Mikhall Gorbatchev vienne gripper la machine onusienne. Depuis, les embrassades américano-soviétiques n'en finissent pas. Mais, en même temps, on sent bien que tout le monde est un peu perdu. Les marques au sol ont disparu... >

Venant d'un vicil observateur du cérémonial diplomatique à l'ONU, le jugement a sa valeur. Les interventions prononcées par les porte-parole des cent cinquante-quatre pays montés à la tribune sur les cent cinquante-neuf que compte l'Organisation (1) ont, en effet, laissé une impression de monotonie, excepté l'allocation musclée du président colombien Virgilio Barco, illustrant le combat mené par son pays contre les trafiquants de drogue. M. Barco a eu droit à une longue ovation de l'ensemble des délégués, debout.

An registre des réminiscences his-An registre des réminiscences historiques, l'intervention en séance du
président provisoire de la République
du Panama, M. Francisco Rodriguez,
an moment où le général Noriega
déjouait un coup d'Etat, a pu rappoler à certains les coups de feu irés en
1988 sur une caserne de BuenosAires quand le président argentin
Alfonsin montait à la tribune de
PONU. Mais, au-delà de ces petits
événements, le fait marquant de ce

Certes, le porte-parole panaméen s'en est pris vivement, une fois de plus, aux Etats-Unis, à propos du dif-férend qui oppose les deux pays sur le canal. Mais en laissant tout de même une porte ouverte à la négociation. Idem pour le Nicaragna, d'habitude bien plus violent à l'égard de neton et qui, cette année, s'est contenté d'en appeler au consensus et à la coexistence des systèmes politi-ques. De même pour l'Australie, tra-ditionnel porte-drapeau des pays du Forum pacifique très chatouilleuse

le passé sur le sort de la Nouvelle-Calédonie, et qui n'agra pas même évoqué cette année le sujet.

Le grand condominium américano-soviétique contribue à geler les hostilués», souligne un diplomate occidental. « De plus, les diplomate occidental. « De plus, les troubles nouveaux sont davantage nationaux qu'internationaux. Et les rapports Est-Ouest ont changé », fant-il valoir. Ainsi, la relance des négociations entre Washington et Moscou sur le désarmement, l'indépendance chaque jour plus marquée de la Pologne et de la Hongrie à l'égard du Kremlin – et du dogme, – le départ de RDA de dizaines de miliers d'Allemands de l'Est, les processus de paix engagés en Afghanistan, en Namibie, la fin de la guerre Iran-Irak, sont autant d'éléments Iran-Irak, sont autant d'éléments venus brouiller ce que certains onu-siens prenzient pour un ordre mon-dial établi depuis 1945.

Le désarroi était perceptible, ces demières semaines, parmi certaines délégations qui, tout en se félicitant des petits pas esquissés sur le chemin de la paix et des thèmes nouveaux abordés au cours de cette session (la drogue, l'environnement pour l'essen-tiel), redoutaient que l'amorce d'un nouvel or de l'amorte d'un nouvel or de l'amorte de l'amorte les Grands ne fasse oublier les graves problèmes auxquels se heurtent les pays les plus démunis. C'est ainsi qu'il faut interpréter les mises en garde du Brésil, de la Colombie, du

Tôt naturalisé, Charles Lescaut

ent devenu, avec cette volonté

se voulait plus français que beau-coup de Français. Il l'était effecti-

rageuse propre à beaucoup de

amour sans limite pour notre litté-rature, à laquelle il avait consacré

une licence à Paris-III, mais dont il

parlait peu, car ce n'était pas un cuistre. Combien de ses interlocu-

teurs ont dû ignorer qu'ils avaient affaire à un enfant de Slovaquie?

il poursuivit son travail à New-York jusqu'à l'extrême limite de

ses forces. C'est au début de cette

année qu'il revint à Paris. Il ne

devait pratiquement plus quitter l'hôpital, endurant les pires souf-

frances avec une acceptation de la

C'est un collaborateur précieux et un ami tout à la fois secret et

▶ Le Monde donnera demain la date et le lieu des obsèques de

dique, difficile, écorché vif et

JACOUES AMALRIC

mort proche de la sagesse.

que nous pleurons.

Atteint par une terrible maladie,

Vénézuela. Ou encore les propos de Mme Mazis Mayunda, ministre zambien des affaires étrangères, met-tant face à face les 92 miliards de dollars consentis, en 1988, par les pays occidentaux aux nations en développement et les 142 militarde développement et les 142 milliards que ces dernières out dit leur verser au titre de la dette. Un fardeau de 1 300 milliards de dollars à ce jour pèse sur les pays en développement; soixante-dix d'entre eux sont dans une situation désespérée, selon un rapport sur la dette rendu public en fin de semaine.

fin de semaine.

Traditionnel sujet de tensions entre créanciers et débueurs, le dossier de la dette n'a pas suscité jusqu'à présent d'envolée lyrique. Là aussi, la volonté de dialogne est de rigueur. Comme sur les dossiers délicats (le Cambodge, le Sahara occidental, l'Amérique centrale) pour lesquels l'ONU s'efforce, parfois à distance, de rapprocher les parties concernées. C'est ce travail patient et sur mesure qui a valu à M. Javier Perez de Cuellar un éloge marqué de la quasilar un éloge marqué de la quasi-totalité des délégations. Cet hommage adressé au secrétaire général, dont le deuxième mandat (de cinq ans) s'achèvera fin 1991, témoi-gne d'une volonté de rassemblement dont les prochaines semaines donne-

SERGE MARTI

Ne sont pas intervenus: la Répu-blique centrafricaine, le Liban, Samoa, la Sierra Leone et l'Afrique du Sud.

#### L'heure des comptes

La proposition, bien accueil lie, du secrétaire général d'envoyer une force de paix en Amérique centrale (le Monde du 13 octobre) va accentuer les problèmes budgétaires auxquels se trouve confrontée 'organisation. D'ores et déjà, les opérations de maintien de la paix en cours accusent un lars. Auguel il faut ajouter un déficit budgétaire total de 609 millions comprenant l'année en cours (275 millions) et les arriérés (334 millions). Dans ces conditions, on comprend la pression exercée sur les Etats-Unis, principal contributeur aux recettes de l'ONU · dont ils doivent assurer 25 % du budget, à égalité avec (12 %), le Japon (11,5 %) et l'Allemagne fédérale (8,5 %) pour qu'ils payent leur écot. Pour l'instant, Washington

part pour 1989 (216 millions). Mais le gouvernement américain continue de faire la sourde oreille à propos de ses arriérés eires (495 millions) et des 183 millions dus au titre des opérations de maintien de la paix. En attendant un éventuei règlement de ce différend M. Perez de Cuellar a proposé le 13 octobre, un budget de 1,98 milliard de dollars pour l'exercice biennal 1990-1991, soit une diminution de 0,4 % sur le précédent exercice. Poursuivant le programme de commission budgétaire prévoit de diminuer les effectifs de 12 % pour les ramener à 10 054 postes. Une économie encore insuffisante pour redresser les comptes de

#### Mort de Charles Lescaut ancien correspondant du « Monde » aux Nations unies De l'Afrique à New-York

Notre collaborateur Charles Lescaut, qui fut correspondant du Monde aux Nations unies de 1986 à 1989, est décédé dimanche matin 15 octobre à Paris. il était agé de quarante et un ans.

Né en mars 1948 à Nitra, en Slovaquie, dans une famille terrienne vite minée par l'arrivée du socialisme, Karol Lieskovsky - qui va bientôt devenir Charles Lescaut -songe très tôt à quitter ce paradis artificiel. Après des études secondaires an lycée de Bratislava — où il s'initie déjà au français, — il parvient en 1967 à obtenir un visa pour Londres, où il suit un semes-tre de cours à la London School of Economics, et pour les Etats-Unis, où il passe six mois égale-ment à l'université du Minnesota. A son retour à Prague, la normali-sation imposée par les chars soviétiques finit de le convaincre que son avenir n'est pas là. Il quitte alors définitivement la Tchécoslovaquie pour la France, où il va connaître plusieurs années de vache enragée.

Charles Lescaut débute dans le journalisme en 1970 comme pigiste à l'ORTF; il collabore alors aux émissions vers l'étranger en langue slovaque. Après un détour en 1974 par FR3-Télévision, il entre un an plus tard à Radio-France interna-tionale (RFI). Comme pour mieux s'ancrer dans son pays d'adoption (il n'évoquait que très rarem comme à regret, son pays d'origine, avec lequel il avait rompu pratique-ment tous les liens), c'est le service Afrique francophone qu'il choisit. Il y fera merveille, d'abord comme responsable des grands journaux à destination du continent noir puis comme grand reporter. A tel point que, quand il s'installera à New-York, à la demande du Monde, en 1986, pour suivre les travaux des

immenble des Nations unies où son

professionnalisme et sa compé-

l'organisation.

alls the d'un programme qui est le sien, et qui sera détaillé durant la conférence générale, M. Mayor a quatre ans devant lui pour prouver me sa a méthode douce » est en mesure de redonner vigueur à l'organisation — et d'y ramener les Anglo-Saxons.

J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ

sence africaine, 150 F). (2) Voir le livre de l'universitaire misse Pierre de Senarclens, ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO, « la Crise des Nations unies » (PUF, 1988).



ter-: la la

αot

9 9

#### Les députés chrétiens sont divisés sur la question de la présence syrienne

TAEF (Arabie saoudite)

de notre envoyée spéciale

Si elle concerne bien évidemment tous les députés libanais, musulmans et chrétiens, réunis à Tacf, la présence syrienne au Liban, sujet le plus délicat du document d'entente nationale prodocument d'entente nationale pro-posé par le comité tripartite arabe (Arabie saoudite, Algérie, Maroc), fait depuis quarante-huit heures, l'objet de multiples concer-

#### Terry Waite. depuis mille jours

Londres (Reuter.) - Trois otages britanniques du Liban sont toujours vivants, a annoncé l'Eglise anglicane, lième jour de détention de Terry Waite, émissaire de l'archevêgue de Cantorbery au

L'Eglise anglicane n'a fait, en revanche, aucune référence au quatrième otage britannique, Jackie Mann, pilote d'avion à la retraite, disparu au Liban au mois de septembre demier, à l'âge de sobænte-

 « Nous avons obtenu cette semaine, de source iranienne, de nouvelles assurances que les trois atages britanniques -Terry Waite, John McCarty et Brian Keenan — sont vivants », a déclaré un porteparole du chef de l'Eglise anglicane. John McCarty, journa-liste de télévision et Brian Keenan, professeur originaire de Belfast, en Irlande du Nord, ont été enlevés en avril 1986. Comme Terry Waite, ils seraient détenus par des groupes pro-iraniens.

#### EGYPTE ra lencontle Moubarak-Kadhafi à Marsa-Matrouh

LE CAIRE de notre correspondant

Pour la première fois depuis scize ans et après une longue brouille qui a failli dégénérer à plu-sieurs reprises en conflit armé de grande ampleur, le numéro un libyen, le colonel Mouammar Kadhafi, devait se rendre, lundi 16 octobre, en Egypte pour y ren-contrer le président Hosni Moubsrak. C'est par voie de terre que le colonel Kadhafi, dont la dernière visite sur le sol égyptien remonte à 1973, devait faire les 200 kilomètres séparant la frontière commune aux deux pays de Marsa-Matrouh, où est prévue la rencontre entre les deux hommes d'Etat (le Monde daté 15-16 octobre).

Les entretiens devaient porter principalement sur les relations bilatérales, qui ont connu une très nette amélioration depuis un an. Le colonel Kadhafi pourrait passer la nuit à Marsa-Matrouh avant de regagner, mardi, la Libye en com-pagnie du président Moubarak pour y poursuivre leurs discussions.

tations interchrétiennes et de ren-contres de députés chrétiens avec le Comité.

Incontestablement, les menaces réitérées samedi 14 octobre par le général Aoun, demandant aux députés de « refuser toute conces-sion » au sujet de la présence syrienne et affirmant que « le peuple n'épargnera pas ceux qui bra-dent son avenir », ont porté sur « trois ou quatre députés », selon un flu chrétien, les amenant à durcir leur position et à proposer aux fond au texte arabe dont le comité a prévenu, dès le début de la conférence, que, objet d'un consensus arabe et international, il n'était pas

La bataille engagée divise d'abord le camp chrétien, entre les maximalistes qui exigent toujours une programmation claire et précise d'un « retrait » syrien (alors que le texte arabe ne parle que d'un « regroupement » de l'armée syrieme, à échéance maximale de deux ans après le vote constitutionnel des réformes, à l'issue desquelles les gouvernements syrien et libanais s'entendront sur l'avenir de la présence syrienne) et les modérés, enclins par réalisme à accepter le texte avec « quelques éclaircissements et garanties » — par exemple sur la date à partir de laquelle commencera ce regroupe-

La position de la France, quali-fiée d'a *ambigué*, fait l'objet de nombreux commentaires au sein du camp chrétien comme dans l'entourage du comité tripartite, où l'on affirme ne pas comprendre pour-quoi Paris, qui affirme officielle-ment soutemir les efforts arabes, ne fait pas tout ce qu'il devrait pour amener le général Aoun à plus de modération. En refusant, comme l'a affirmé M. Roland Dumas, de faire pression sur lui — estimant que la réalité politique qu'il représente doit être mieux préservée, sans compter que Paris voudrait voir plus sérieusement défendue la souversineté liberoise. sonversineté libanaise, - la France, dit-on ici, donne au général
Aoun des espoirs qu'elle n'est pas
en mesure de soutenir et complique
inntilement la tâche à la fois des
députés chrétiens et du comité tri-

vers le Vatican, où se trouve le patriarche maronite, Mgr Nasrallah Sfer, qui reste silencieux. Or, affirme un élu chrétien, « une déclaration de sa part libérerait les quelques députés qui craignent de rentrer à Beyrouth en se faisant accuser de trahison ».

Troisième partie concernée.

Troisième partie concernée, l'Irak a de nouveau été sollicité par le roi Fahd d'Arabie saoudite, qui a envoyé un message, le deuxième en dix jours, au président Saddam Hussein.

JAPON: Le scandale des machines à sous

# Les socialistes sont à leur tour compromis dans une affaire de pots-de-vin

Les socialistes japonais n'ent n'en est pas moins révélateur des rien à envier à leurs adversaires politiques ; M= Doi, la présidente du PS, et son parti sont, à leur tour, au centre d'un scandale financier...

TOKYO

de notre correspondant

La présidente du Parti socialiste (PS), M<sup>™</sup> Takako Doi, a des passe-temps « prolétariens », et son bureau à la Diète tient du stand de foire tant y sont nombreux les trophées qu'elle a remportés dans des concours de chant ou au pachinko populaire machine à sous, version nippone des flippers occiden-taux. Il est probable que, pour l'heure, M= Doi préférerait qu'on oublie cette passion pour le pachinko, qui contribua pourtant à la popularité de celle que la presse américaine a baptisée la « femme de l'année » et en qui elle voyait, un pen håtivement, un futur pre-

La présidente du PS, qui, au cours de l'année écoulée, monta à l'assaut de la forteresse libéraledémocrate pour dénoncer la « poli-tique de l'argent », est aujourd'hui, au président Saddam ainsi que son parti, au centre d'un nouveau scandale. Il n'a certes pas l'ampleur de l'affaire Recruit mais

pratiques de financements socia-listes, qui, semble-t-il, n'ont rien à matière. S'ils sont moins gourmands et si les « contributions » tiement plus des dessous-de-tables que de vastes opérations bour-sières, c'est peut-être simplement qu'ils ne sont pas an pouvoir. Ce nouveau scandale doit faire, ces jours-ci, l'objet d'interpellations à la Diète et d'une enquête du gou-

Une série d'articles publiés depuis le mois d'août par l'hebdo-madaire Shukan Bunshun accusent le PS et M= Doi d'avoir reçu des pots-de-vin de l'association des propriétaires de salles de pachinko (Zenyukai) afin de bioquer au Parlement une réforme du système d'imposition les concernant. Le pachinko est en effet une véritable industrie : 14 000 salles et un chiffre d'affaires total de I 000 milliards de yens, soit 47 milliards de francs. Une industrie comme aussi pour pratiquer, à grande échelle, la fraude fiscale.

Le secrétaire général du PS, M. Yamaguchi, a dû reconna9tre, à la fin de la semaine dernière, que neuf membres de son parti avaient reçu quelque 8 millions de yens de la Zenyukai. Selon le Shukan Bunshun, l'association aurait, per ail-leurs, fourni 4,2 millions de yens lors d'une réception organisée en 1987 pour fêter l'accession de M= Doi à la présidence du PS, et elle a décerné à celle-ci un prix Pachinko (1 million de yens), somme que la présidente du PS a remis immédiaement à une association féminine.

Les conservateurs sont partie prenante dans ce nouveau scandale (80 parlementaires libérauxdémocrates émargeaient sur la liste des largesses de la Zenyukai et on estime à quelques 500 à 600 millions de yens les sommes versées an cours des trois dernières années aux politiciens de tous bords, à l'exception des communistes). Mais l'affaire est surtout génante pour les socialistes. Elle ternit leur ze et confirme qu'ils appartiennent à la même « culture » politique, peu regardante sur les principes, que leurs adversaires.

Surrout, ce scandale revèle le ieu des lobbies qui gravitent autour du PS et les liens ambigus que celui-ci entretient avec les Coréens du

#### Un lobby pro-Pyongyang

On estime que près d'un quart des salles de pachinko appartien-nent à des Coréens de l'association pro-Pyongyang, qui sont régulière-ment « taxés » par la Corée du Nord pour contribuer aux financements de manifestations telles que l'anniversaire du président Kim Il-sung (une partie des bénéfices étant obtemus grâce aux fraudes fiscales passant ainsi à Pyon-gyang). Il existe un solide lobby pro-Pyongyang an sein du PS; seul parti japonais à avoir des contacts snivis avec la Corée du Nord, Paralysé et par ces antagonismes internes, M= Doi a d'ailleurs été incapable de définir une politique à l'égard de la Corée du Sud (officiellement, le PS ne reconnaît pas le traité de normalisation des relations entre Tokyo et Sécol, qui date

Seion l'enquête du Shukan Bun-shun, donc, le PS a activement cherché à bloquer au Parlement une réforme permettant d'enrayer la fraude fiscale des opérateurs de pachinko. En retour, l'association Chosensoren (pro-Pyongyang) lui aurait versé des pots-de-vin. Si ces versements ont effectivement en lieu, ils contreviennent à la loi sur les fonds politique Chosensoren étant une association étrangère. Il semble par ailleurs, que des opéra-teurs de pachinko, las d'être l'objet du « racket » de la Corée du Nord, soient à l'origine de certaines de ces révélations, ce qui confirmerait l'existence de sérieuses divergences au sein de l'association des Coréens pro-Pyongyang.

Pour l'instant, le PS a répondu aux accusations dont il est l'objet en déclarant qu'il n'y avait aucune irrégularité dans la perception et l'utilisation des fonds du Zenyukai. Il a, quelque peu maladroit la même situation que lui, sans tou-tefois répondre sur le fond.

PHILIPPE PONS

#### A TRAVERS LE MONDE

#### Ouverture à Sofia d'une conférence sur l'environnement

La coopération régionale européenne dans le domaine de l'environnement est au centre de la conférence écologique qui s'est cuverte, lundi 16 octobre, à Sofia, dans le cadre de la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe). Cette réunion, qui est la première des conférences décidées par les accords de Vienne, en ianvier demier, à avoir lieu dans un pays socialiste, comprendra les trente-cinq pays de la CSCE. En effet, la Turquie, dont la participation était moins que sûre, en raison du grave conflit qui l'oppose à la Bulgarie sur le sort de la minorité turque dans ce pays, y

siste finalement. Les « trente-cing » se pencheront sur les aspects juridique, pratique et technique de la lutte concertée contre la pollution et discuteront des moyens pour sensibiliser l'opinion publique aux questions de l'écologie. L'objectif principal de cette rencontre est 'adoption d'une convention écologique à la fin de la conférence, fixée au 3 novembre. - (AFP.)

HONGKONG Grève de la faim de milliers

de « boat-people »

Hongkong (Reuter). - Plus de sept mille « boat-people » vietnans ont poursuivi, dimanche 15 octobre, leur grève de la faim

dans trois centres de détention de réfugiés vietnamiens jeûnent et effectuent des sit-in de protestation, depuis vendredi soir, pour attirer l'attention sur leur sort avent la tenue d'une réunion internationale sur ce problème, lundi et

Hongkong demandera à ses interlocuteurs à Genève d'approuver le rapatriement forcé des « boat-people » réfugiés sur son territoire. La plupart des cinquante-six mille réfuciés actuellement massés dans les camps de la colonia britannique sont considérés comme des réfugiés économiques et non pas politiques, et n'ont donc guère de chances de trouver un pays d'accueil.

**YOUGOSLAVIE** Le premier ministre fait appel aux investissements américains

Le premier ministre yougoslave, M. Ante Markovic, a qualifié à son retour, dimanche 15 octobre, de « très fructueuse » la visite de travaa d'une semaine cu'il vient de faire aux Etats-Unis.

M. Markovic souhaitait principalement s'assurer un soutien financier de l'ordre de 1 milliard de dollars pour mener à bien son sus de réformes économ<del>i</del> ques visant à doter le Youooslavie d'une véritable économie de marché. Le premier ministre, qui s'est entretenu avec le président américain George Bush vendredi demier, a affirmé à l'issue de cette rencon-

tre que les entreprises américaines Hongkong, dans l'espoir de ne pas devaient profiter des réformes en être refoulés vers le Vietnam. Les cours pour investir en Yougoslavie. M. Bush kui a apporté un « soutien sans réserve », a-t-il aiouté.

> M. Markovic a également rencontré des représentants du Fonds monétaire international (FMI). Il a indiqué qu'e un cadre de coopération, qui sera élaboré fin octobre à Belgrade, a été mis au point », en précisant que cet accord e exclut M. Markovic s'oppose fermement au blocage des prix et des salaires, mesures généralement prônées par le FMI pour combattre l'inflation, qui a atteint en Yoùgoslavie plus de 1 000 % l'année demière. -

□ GRÈCE : voyage à Paris de M. Papandréon. - L'ancien pre-mier ministre socialiste grec, M. Andréas Papandréou, est arrivé, dimanche 15 octobre, à Paris, alors que son parti (Pasok) donnait le coup d'envoi de sa cam-pagne électorale en vue des législatives du 5 novembre. Ce voyage imprévu est « une grosse sur-prise », selon M. Laliotis, membre du comité exécutif du PASOK. L'agence grecque ANA a indiqué que M. Papandréou devrait avoir des entretiens avec le président François Mitterrand, avant de regagner Athènes, mardi. - (AP.)

Manifestation pour l'Arménie à Paris : Quatre mille personnes selon les organisateurs, deux mille selon la police, ont réclamé samedi 14 octobre, place du Trocadéro à Paris, la levée du « blocus économique> imposé par l'Azerbaldjan à l'Arménie et à la région du Haut-Karabakh, an cours d'un rassem blement auquel participait notam-ment le chanteur Charles

#### Au sommaire du « Monde de la Révolution française » nº 10 La Révolution d'octobre... 1789

Dans l'Almanach de 1789, la Révolution d'octobre marque une césure dans l'histoire politique de l'année. Point culminant des conflits et des tensions : les 5 et 6 octobre. Louis XVI est à la chasse quand il apprend qu'une foule de Parisiennes marche sur Ver-saitles. La foule réclame l'instaliation de la famille royale à Paris. La Fayette, accouru, permet d'éviter le drame. Le 6 au soir, l'arrivée à Paris se fait sous les acclamations : la situation a été retournée. Du moins en apparence, car le roi a perdu son image en retrou-

vant sa popularité. Portraits : l'homme du jour, Joseph Ignace Guillotin, mais aussi la belle Liégeolse, Théroi-gne de Méricourt, et Stanislas Maillard, huissier « porte-

parole » du peuple."

Le Journal des Droits de l'Hamme aborde la justice pour tous et le droit à la sûreté. Onze des dix-sept articles de la Déclaration de 1789 sont directement ou indirect consacrés à la justice pénale. L'esprit des lois et des institutions nées de cette nouvelle iustice va imprégner les textes aui constituent, comme l'atteste Robert Badinter, le legs immense et méconnu de la Révolution à la justice actuelle. Des profils de juristes et en particulier celui d'Adrien Duport, fervent abolitionniste de la peine de mort, complètent ce thème.

► En vente chez tous les marchanda de journeux, le Monde de la Révolution française nº 10 - 30 franca.

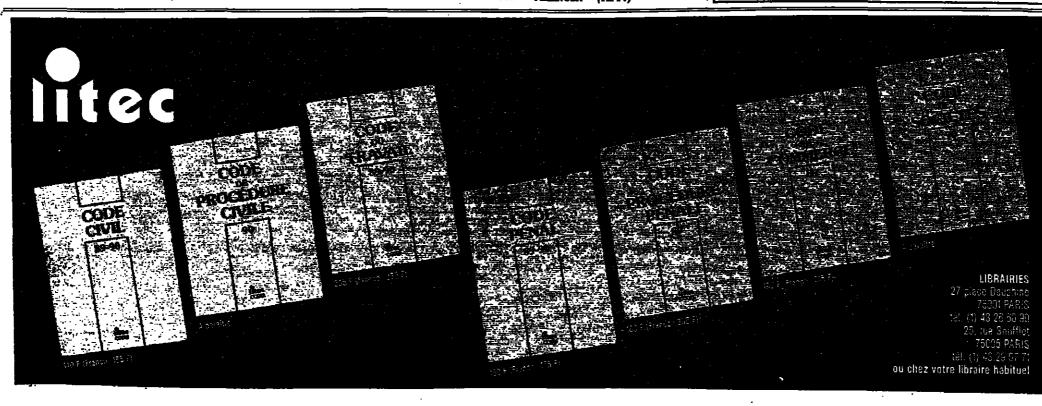

9 9

Ince

térité dont on voit aujourd'hui les conséquences. C'était une stratégie

possible, mais il y en avait une

possiole, mais il y en avait une autre, que nous avons d'ailleurs choisie et qui nous a conduits à donner la priorité au rassemble-ment des forces populaires (...) pour engager (...) une lutte unie, afin de faire échec à toute politi-que restant en course les intérêts

que mettant en cause les intérêts des forces populaires et les intérêts

nationaux (...), étant entendu (...) que cette stratégie (...) n'écartait pas du tout, et au contraire, la

recherche d'un accord (...) avec le Parti socialiste car nous n'avons jamais renoncé à assumer nos res-

ponsabilités à la direction des

affaires du pays. >

« Mon sentiment, et ce n'est pas

eulement le mien, a continué M. Marchais, est qu'en définitive, c'est à partir de cette période

qu'un certain clivage s'est effectué au sein du parti. L'écrasante majo-rité du parti (...) a fait sienne la

le message que M. Mikhail Gorbatchev lui avait demandé de transmettre au comité central lors de leurs récents entretiens à Moscou. Ce message, qui n'est pas dans les usages des relations entre partis frères, donne l'impression de légitimer le PCF dans la ligne de la perestroika. M. Gorbatchev affirme dans ce message : « Je tiens à transmettre au comité central de votre parti nos salutations communistes, à vous assurer de la solidarité du parti communiste de l'Union soviétique à l'égard de votre lutte, à vous remercier pour la solidarité que vous manifestez à l'égard de notre deuxième révolution et pour votre compréhension de nos problèmes au moment du renouveau socialiste de notre

Lors du « Grand jury RTL- le

Monde », dimenche 15 octobre,

point lors de nos XXV et XXVI congrès. Il y a quelques camarades – je dis bien quelques camarades, je ne donnerat pas le nombre, mais il est limité – qui, eux, en l'avouant plus ou moins nettement, pensent qu'une autre stratégie aurait été meil-leure (...). Cette autre statégie aurait consisté à rester sur la ligne qui autre de la rester présédent qui avait été la nôtre précédem-ment (...). C'est la première fois que Charles Fiterman, mais aussi (...) Anicet Le Pors mettent avec autant de force en cause notre ligne sur un certain nombre de questions fondamentales, tout en affirmant le contraire. Cela étant, affirmant le contraire. Cella ciani, la discussion continue (...). Je ne dis pas (...) [que Charles Fiterman] est résolument opposé à l'ensemble de la politique du parti, mais il a des oppositions sur un certain nombre de questions ». M. Marchais a précisé que l'ancien ministre des transports lui a adressé une « lettre personnelle » pour lui indiquer qu'il souhaite avoir avec lui une « discussion » M. Marchais a évoqué le départ des communistes du gouvernement en 1984 en présentant ainsi les deux termes de l'alternative pour le PCF, à ce moment-là : « Ou il se (dès qu'il sera remis de son acci-dent de voiture). Le secrétaire général a affirmé que « c'est la majorité [du parti] qui tranchera les différends existants ». ralliait au PS, se mettait derrière celuici et renonçait à un certain nombre d'objectifs correspondant aux intérêts des travailleurs; il se ralliait alors à la politique d'aus-

#### La « démocratie » à l'Est

Le secrétaire général du PCF a encore affirmé que l'analyse de la direction de son parti sur « le glissement à droite [de la société francaise] garde toute sa valeur » mais qu'il constate « un début d'évolution dans l'opinion publique ». « Cette prise de conscience, a conclu M. Marchais, nous l'attribuons pour une part à la politique qui est la nôtre, à notre stratégie. C'est donc une raison supplémentaire pour ne pas céder à la pres-sion de quelques camarades qui voudraient nous amener à changer moment où celles-ci commencent - je dis bien commencent - à porter leurs fruits. »

A propos de l'opposition du PCF à la politique du gouvernement, M. Marchais a réaffirmé que, si une disposition d'amnistie avait été présentée dans le projet de loi en cours de discussion sur le finance-ment des activités politiques, le PCF aurait voté une éventuelle motion de censure, « même si cela avait fait tomber le gouverne*nt* ». Reprenant les térmes de son rapport devant le comité central, le secrétaire général a affirmé à propos du gouvernement : « Il n'a pas déposé un projet de loi pour aurions voté la censure. >

An sujet des mouvements dans l'Europe de l'Est, M. Marchais, tout en défendant son expression ancienne de « bilan globalement positif », a jugé que « la construc-tion d'un socialisme moderne correspondant à l'époque où nous vivons (...) passe prioritairement par la démocratisation dans tous les domaines ».

M. Marchais a évoqué le cas de la RDA pour affirmer que comme les autres pays socia-listes mais pas exactement de la même façon partout, [la RDA] est confrontée elle aussi à des pro-

#### M. Fiterman: « Fraternel et constructif »

Dans un communiqué diffusé dimanche 15 octobre, M. Fiterman a expliqué son initiative en ces termes : « Soucieux de participer à la discussion du comité central qui vient de se tenir, je lui ai adressé une intervention dont le seul objectif, avec les idées et propositions qu'elle contient, est de contribuer à l'effort nécessaire pour approfondir et développer la politique de lutte pour un socialisme démocratique décidée par notre vingt-deuxième congrès et les congrès qui ont suivi, en tenant compte des change-ments qui se produisent dans le monde. Je l'ai fait dans l'esprit fraternel et constructif dont ie pense qu'il doit caractériser la discussion des comleur parti. »

blèmes de développement aux-quels il lui faut répondre sous peine de connaître des difficultés sérieuses. L'un de ces problèmes, c'est la question de la démocratie politique, de la liberté (...). Beaucoup de jeunes [est-allemands] m'ont dit : « On est bien en RDA (...) mais on veut davantage de liberté, on veut pouvoir aller où ça nous plait. » Sans doute aussi, c'était sous-jacent mais je l'ai blen compris - veulent-ils sentir un peu l'appareil d'Etat (...). Tout pays socialiste qui prendra du retard dans la rénovation nécessaire de la société socialiste, avec la prise en compte des évolutions qui se produisent non seulement dans le monde mais dans son propre pays le paiera un jour ou l'autre ».

#### Avec la bénédiction de Moscou?

par Olivier Biffaud

PLUS d'un an avant son déroule-ment, le vingt-huitième congrès national du PCF est sur les rails. Les cartes sont sur la table, et deux lignes s'affrontent ouvertement. Celle de M. Georges Marchais dispose d'une majorité écrasante au bureau politique, au comité central et dans le haut encadrement du parti. Le contraire serait bien étonnant au royaume du « centralisme démocratique » et, après dix-sept ans d'un règne dont l'année 1990 se voudrait l'apothéose, pour le soixantedixième anniversaire du congrès de Tours, qui vit la naissance du Parti communiste et celle de son chef d'aujourd'hui, M. Marchais. Le PCF tenant aux symboles, il est facile d'imaginer que tout sera fait pour que cette coîncidence ne soit pas gâchée.

La nouvelle ligne proposée par M. Charles Fiterman est, elle, très largement minoritaire dans les instances dirigeantes du parti, par la faute de l'ancien ministre luimême, qui n'avait pas saisi l'occasion du tournant de 1984, lorsque le comité central, réuni au mois de juin après le désastre électoral du scrutin européen, avait fait vaciller le pouvoir de M. Marchais par une contestation sans précédent. Au «Grand jury RTL-le Monde», le secrétaire général se défend de tracer une continuité qui irait de M. Pierre Juguin à M. Fiterman. Il feint de s'étonner lorsqu'on remarque que les tenents successifs d'une voie nouvelle pour le com-munisme français - elle fut appelée € révolution culturelle », « rénovation », « reconstruction » et, maintenant, « perestroika à la francaise > - avaient tous occupé des responsabilités ministérielles dans le gouvernement de M. Pierre Mauroy. Pourtant, qu'il s'agisse de MM. Marcel Rigout, Anicet Le Pors ou Fiterman, tous ces anciens ministres sont accusés ni plus ni moins, selon une démarche empruntant au modèle du procès stalinien, d'avoir monté un complot et, par fourberie, de s'être terrés au cœur de l'appareil, en masquant le fond de leur pensée

politique. M. Marchais, qui s'affirme comme un des plus fidèles soutiens de la perestrojka à Moscou, n'en considère pas moins que qui n'est pas avec lui est contre lui, communisme... et pour la social-démocratie. Fin 1984, il jugeait que MM. Juquin et Fiterman avaient en commun d'être des « intellectuels » obéissant à des motivations autres que celles des dirigeants communistes d'origine ouvrière (M. Juquin est fils de che-

dans la vie comme électricien). Un des éléments de l'acte d'accusation et pas le moindre réside dans le compte rendu que fait l'Humanité de la réunion du comité central. Dans son édition du lundi 16 octobre, l'organe central du PCF, tout comme l'avait fait l'Humanité-Dimanche, publie de larces extraits de la discussion du « parlement communiste ».

vention écrite de M. Fiterman sont

soigneusement et judicieusement découpés pour inspirer le jugement

minot et M. Fiterman a commencé

Comme le dit M. Marchais, en se parant de vertus démocratiques : e il y a débat. » Le malheur est que les termes du « débat » étant tronqués au départ, et le sort des débateurs réglé à l'avance, tout le monde ne part pas sur la

même liane.

#### Parcours du combattant

Dans le parcours du combattant qui s'ouvre pour déterminer l'avenir du communisme français, M. Marchais dispose de deux atouts de taille. Au « Grand jury », il n'a pas manqué de rappeler que, en matière de perestroïka, les Français n'avaient rien à apprendre des Soviétiques - un membre du comité central a même dit que c'était le contraire - puisque le PCF avait publié, en 1973, un livre intitulé le Défi démocratique. L'ouvrage, signé par M. Marchais, avait largement mis à contribution le travail de M. Fiterman, qui aura sûrement compris cette petite leçon sur le reniement délivrée par le secrétaire général.

Second atout dont M. Marchais peut se prévaloir : le message d'amitié envoyé par M. Mikhail Gorbatchev aux membres du comité central. Le dirigeant soviétique assure les communistes français de sa « solidarité » avec leur lutte en France et les remercie de la leur pour la « deuxième révolution » en Union soviétique.

M. Marchais peut se féliciter de n'avoir pas fait antichambre pour rien pendant un an avant d'être reçu par M. Gorbatchev. Ce message, destiné sans doute à montrer aux conservateurs, à Moscou, que le réformateur G reste fidèle à la vocation internationaliste du communisme, pourrait s'adresser, aussi, à M. Mitterrand : ne comptez pas sur moi pour vous aider à vous débarrasser du PCF, semble dire le chef de l'Etat soviétique à son homologue francais.

#### « la conception du socialisme » dire que désormais il utilisera les L'Association de recherche cratisation du socialisme. Nous CRS et la matraque contre les tral'appuvons sans réserve. Il vailleurs. S'il l'avait fait, nous constitue la grande chance du

et d'initiatives pour l'autoges-tion et le socialisme (ARIAS) qui réunit les ∢ reconstructeurs » proches de MM. Félix Damette, Claude Poperen et Marcel Rigout, a indiqué, jeudi 12 octobre : « Les pays socia-listes traversent une crise profonde qui se traduit par des évolutions très divergentes. En Pologne, le Parti ouvrier a tiré la lecon de sa faillite en lais-sant le pouvoir à Solidarité. En Hongrie, la direction du parti tente de rattraper le temps perdu en se précipitant dans des changements dont il est tée exacte. En RDA, on assiste à l'émergence d'un mouve-

socialisme en Allemagne et audelà. Nous espérons que la direction du SED le comprendra pour qu'interviennent les saires transformations.

Les « reconstructeurs » :

Tous les pays-socialistes. tous les partis communistes, et en particulier le nôtre, sont reconstruire d'urgence leur conception du socialisme, leurs rapports à la société et. bien entendu, leur propre fonctionnement. Nous soutenons tout ce qui ve dans le sens de l'intervention populaire, du socialisme autogestionnaire. >

Informations financières internationales, rapports annuels internationaux, assemblée générale des actionnaires, publicité financière, les chiffres prennent la parole.

**LEMOQ** 

Collection • Mondes en devenir > dirigée par Edmond JOUVE

ALBERT TEVOEDJRE COMPAGNON D'AVENTURE

Préface de LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

15.5 x 24 cm · 536 p. - 270 F

Berger-Levrault International ML: 46 34 12 35 5, rue Auguste-Comie - 75006 PARIS

Anti-Virus Anti-"Format" **Anti-Erreurs** Anti-Malveillance

LiteGuard' Le protecteur français de tous

vos disques durs PC.

Editions Logiciels et Médius Ø (1) 45.89.44 98

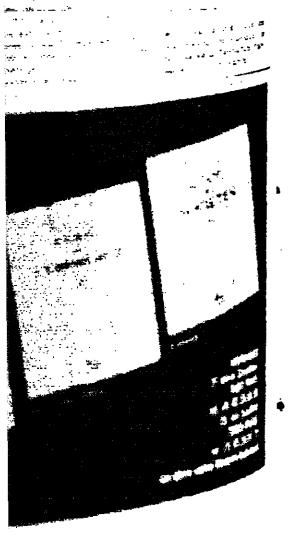

The second second

Service Co.

S 1945 .

رز جنجر تر

S. Jakes

Sec. 19

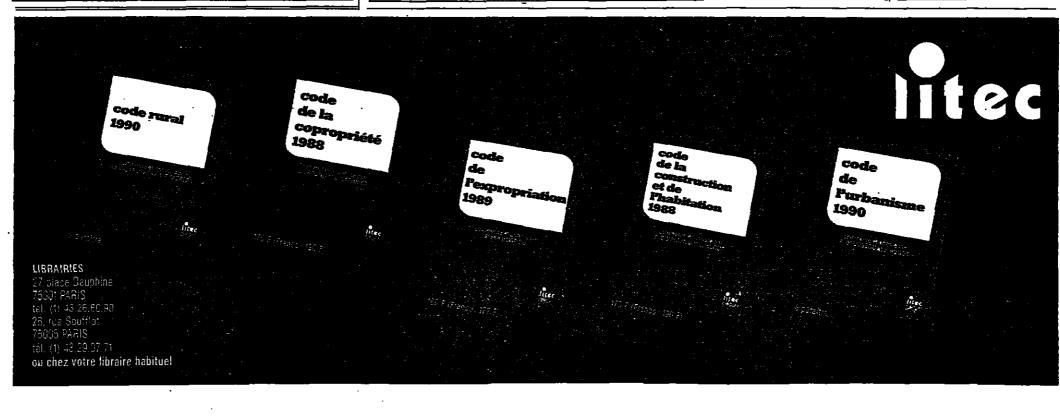

# Un coup de passion pour la Pologne et la Hongrie

Les hommes politiques français observent à la loupe les évolutions des pays de l'Est Ils sont partagés entre l'enthousiasme et le scepticisme

Pariez-leur de Budapest et de Varsovie, et le regard des hommes politiques français s'illumine. Les voici soudain à mille lieues de la préparation du congrès socialiste de Rennes ou des déboires de l'intergroupe de l'opposition, brassant l'histoire et la géopolitique, rabondissant de Yalta au troisième millénaire, dans un grand élan qui, le plus souvent, emporte sur son passage les scepticismes, les doutes et les interrogations à long terma.

Partout on soupèse les risques, on échafaude les scénarios et, surtout, on observe. De Budapest à Moscou, de Berlin-Est à Varsovie, les délégations parlementaires ne cessent de croiser des missions d'étude, et autres manifestations de « tourisme politique » qui ne sont pas sans rappeler, dans les années 70, le Portugal de la « révolution des ceillets ».

Si le pays qui bat tous les records de visites est bien la Pologne - Valéry Giscard d'Estaing en revient, Pierre Méhaignerie y part à la fin du mois, Alain Juppé en janvier prochain, parmi bien d'autres, - ce sont les dirigeants hongrois qui, dès avant le récent congrès du parti, ont le plus impressionné urs visiteurs par leur francparler. « Quand vous êtes dans le bureau d'un des principaux responsables du pays, et qu'il vous dit « nous, les communistes, si l'on se fait battre aux élections, on l'aura bien cherché », vous vous pincez », note Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, qui était à Budapest en partir pour Moscou, en compagnie de la présidente du Bundestag et d'une délégation de

Les membres d'une autre mission parlementaire restent encore sous le choc d'une des trois soirées passées à Budapest : en même temps que les trois quarts du corps diplomatique de la ville, ils furent invités à une soirée offerte par un milliardaire local. « C'est symptomatique », note sobrement André Bellon, député so claliste des Alpes-de-Haute-Provence.

Cuant à l'URSS, la liberté de ton dont ils parçoivent les échos suscitereit presque, chez certains parlementaires français..., une pointe de jalousie. « En ce moment, soupire Jean-Marie Daillet, député (UDC) de la Manche, le Parlement en URSS a deventage de pouvoir qu'ici. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Cela doit être très jouissif. » A tel point que ceux qui ne voyagent pas s'efforcent de se tenir au courant. Ainsi Claude-Gérard Marcus (RPR, Paris) confesse-t-il un abonnement au journal les Nouvelles de Moscou, même s'il ne le lit pas « absolument chaque semaine ».

prend un carps, un visege : celui de leurs homologues, hommes politiques non communistes qui. après la fonte des glaciers, refont surface, ayant survécu à des décennies de clandestinité ou de persécutions. Avec, parfois, bien des surprises : ainsi, en Hongrie, découvert que la socialdémocratie, l'anarchisme ou la droite agrarienne étaient essentiellement incamés par... un quarteron de sémillants octogénaires, survivants de la scène politique d'avant-guerre. En URSS, c'est une Union démocrate chrétienne qui vient de reprendre sa place au sein de l'Internationale. Et son président est loin d'être un inconnu pour Jean-Marie Daillet « Quand il était au goulag, j'étais

#### L'homme du siècle

Le spectacle de l'Est est gros consommateur de superiatif. « Le rapprochement des Europes séparées est l'unes des grandes affaires de la fin de ce siècle et du début de l'autre », assurait, l'an demier déjà, le chef de l'Etat. « Si Gorbatchev réussit, il sera le plus grand bonhomme du siècle l'», renchérit Laurent Fabius, tandis que l'ancien ministre da affaires sociales, Philippe Séguin, un ton au-dessous, note que « toute une



série de fondements » de notre analyse géopolitique sont en train de se retrouver totalement

« L'affirmation que le commu me avait « le sens de l'Histoire » pour lui, qu'il était inéluctable, a régné pendant des *décennies,* rappelle Claude-Gérard Marcus. La fuite des partis communistes de l'Est devent l'appellation même de commume met auiourd'hui un terme à cette « illusion tragique ». Est-ce par reconnaissance pour cette divine surprise ? La classe politi-. que se sent prête, envers l'initiagences les plus inattendues : rment, note Jean-Marie Daillet, il faut à Gorbatchev un les réformes. C'est presque le coup de Pierre le Grand. > « S'Il devait se saisir des pleins pouvoirs, même pour résoudre le Droblème des nationalités, ce serait certainement une régression », nuance pourtant Alain Juppé.

Les réserves, les doutes, les interrogations même sur les conséquences à long terme du dégel de l'Est paraissent reléguées à plus tard, emportés par le déferiement d'enthousiasme. A peine les uns et les autres concèdent-ils que « la sortie du communisme ne se fera peut-être

pas sans heurts, sans chocs en retour ». Et ils sont minoritaires, ceux qui notent que l'étan vers la liberté s'accompagne parfois de manifestations secondaires surpregantes. C'est presque incidemment que Jean Arthuis a remarqué, dans les églises polonaises, une campagne acharnée pour faire réviser la législation sur l'avortement. « Il y a peut-être

Quant aux questions décisives que le nouveau cours des choses risque de faire peser sur la CEE, on ne trouve curieusement personne pour les évoquer. Et il n'est guère qu'un Philippe Séguin pour s'étonner bruyamment de ce silence.

d'autres priorités », s'étonne le

sénateur centriste de la Mayenne.

#### Ne pas baisser la garde

« Qu'on le veuille ou non, la Communauté à été créée dans un contexte de guerre froide. Il s'agissait d'organiser une pertie de l'Europe face à une autre. Et, aujourd'hui, impavide, comme si de rien n'était, la CEE continue d'aller son gentil train-train, les réunions succèdent aux réunions pour l'harmonisation de je ne sais quoi, dans la perspective de 1992, sans voir que les évé-

nements de l'Est nous posent aujourd'hui des questions plus fondamentales encore qu'à la fin des années 1940. Eu égard à ce qui se passe, la logique de cette construction-là reste-t-elle valable ? » Si le maire d'Epinal admet

humblement « ne pas conneître le mode d'emploi » d'un renforcement et d'une ouverture simultanés de la CEE, la plupart de ses collègues semblent avoir répondu d'avance à la question avant même qu'elle ait été posés. Face à ca du'il considère comme un « risque de dissolution de la CEE dans quelque chose d'un peu mple, préconise une attitude nette : « Bien sûr, sous une forme cier ces nouveaux pays, mais, pour l'instant, je suis contre un élargissement de la Commu-nauté. » Refus identique à celui exprimé, tout aussi catécoriquement, par Alain Juppé : « La CEE. il faut d'abord l'approfondir et l'achever telle qu'elle est, à douze, ce qui est aussi la meilleure réponse à ceux qui crai-gnant les vellértés à l'Est de l'Allemagne de l'Ouest. »

Ces refus ne trahissent-ils qu'une sorte de réticence devant l'inconnu, ou aussi un pessimisme plus général sur l'avenir de

l' « expérience Gorbatchev » ? Car l'enthousiasme unanime de la classe politique n'exclut nullement un scepticisme de rigueur, dès lors qu'il s'agit de tirer les conclusions de ces événements « historiques » sur le plan de le défense. L'expression du ministre de la défense Jean-Pierre Chevènement a fait florès: pas question pour la France de « baisser sa garde ». Si le mouvement, sur une longue période, est jugé irréversible, il n'est pourtant pes à l'abri de retours en arrière brutaux, gros de risques pour la sécurité européenne, d'autant que, comme l'affirme Claude-Gérard Marcus, « pour l'instant, l'effort de défense soviétique n'a pas diminué ».

Et chacun de citer l'exemple obsédant de la Chine: qui est prédit, voici cinq ans, que Deng pst être le fusilleur de Tiananmen? Certes, « il ne faut pas faire comme s'il ne se passait rien, explique André Bellon, député socialista des Alpes-de-Haute-Provence, mais il ne faut pas non plus tomber dans une naïveté extrême. Pour l'instant, l'Est reste un bloc, une puissance, et il faut faire avec ». Cela dit, s'interroge Jean-Marie Daillet, « le pacte de Varsovie, c'est quoi, maintenant? Vous voyaz l'armée rouge traversar la Polo-

Partagée entre l'enthousi ligne qui, loin de recouper les cliser au milieu de chaque indiretrouve pour estimer que l'Occident et en particulier la France se doivent de « faire quelque d'émancipation. Chez les plus vieux, les appels au secours des Hongrois en 1956 - avec la conclusion que l'on sait - évoquent encore d'inextinguibles remords. « En cas d'échec, la puenteur du cadavre polonais durablement tout notre environnement politique », estime Jean Arthuis. « Devoir impérieux », ¢ obligation morale >. il faut « faire quelque chose » pour l'Est, et, en particulier, pour la Pologne. Qualque chose, oui, mais quoi ?

DANIEL SCHEIDERMANN

# EUROPEAN UNIVERSITY OF AMERICA

1629 Pine Street at Van Ness • San Francisco, Ca 94109

NIBA Master of Business Administration
UNIVERSITÉ A SAN FRANCISCO spécialisée en management international,
associant une pédagogie active à l'expérience d'un projet personnell professionnel.
Member of the California Association of State Approved Colleges and Universities.
Academic program, unique in concept, format and professionnal experience.
Fully approved to grant the

Master of Business Administration with an emphasis in international management A.C.B.S.P.

FILIÈRES D'ADMISSION

3º CYCLE Diplômés de l'enseignement supérieur : Doctorais : sciences, lettres, droit, médecine, pharmacie - Ingénieurs - DEA, DESS - IEP - Titulaires de maîtrise. Programme de 12 à 14 mais, modulé en fonction de votre formation initiale et de votre niveau d'angleis, condeisant au M.B.A.

2° CYCLE Formations supérieures de second cycle. Cursus équivalent à deux années universitaires

Informations et sélections: European University of America 17/25 rue de Chaillot (métro léne), 75116 Parks, (1) 40 70 11 71 Communiqué par European University of America • San Francisco • California • Programmes associée en Europe, Asie: Tak Ming-Hong Kong, et aux USA: PhD.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

SCIENCES ET MÉDECINE

A l'Assemblée nationale

# Ratification d'une convention internationale créant une agence de garanties des investissements à l'étranger

Les députés ont adopté, mercredi 11 octobre, le projet de loi autorisant la ratification d'une convention portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), ratifiée par cinquante-six pays et signée par la France le 22 juillet 1986.

let 1986.

Cette agence est un organistne d'assurance, de co-assurance et de réassurance, délivrant des garanties « contre les risques non commerciaux pour les investissements d'Etats membres dans un autre Etat membre ». Elle doit ainsi

M. Chirac et la dette du Tiersmonde.

M. Chirac propose

d'indexer le palement des annuités de remboursement de la

annaités de remboursement de la dette des pays en voie de développement sur le cours des matières premières. Les conséquences de la dette qui étrangle ces pays viennent pour une large part des fluctuations du dollar et des taux d'intérêt. Il a approuvé les déclarations de M. Mitterrand en Colombie puisqu'il s'est prononcé contre la rupture de l'accord sur le café, mais il a souligné les conséquences de cette situation sur certains pays africains. Le rapport sur le développement que va publier le

tains pays africains. Le rapport sur le développement que va publier le RPR sera envoyé à tous les chefs d'Etat concernés. Le « club 39 » que préside M. Michel Aurillac et devant lequel M. Chirac a fait ces déclaration, participera aux « Etats généraux de l'opposition » en cours de préparation. contribuer à « promouvoir les flux d'investissement vers et entre les Etats membres en développe-

Cette assurance, a précisé le rapportour du projet M. Jeanny Lorgeoux (PS, Loir-et-Cher) couvre « quatre types de risques : restrictions au transfert des monnales, expropriations, dénonciations ou ruptures par le gouvernement d'accueil d'un contra conclu avec l'investisseur associé, conflits armés ou civils ».

La France pourra ainsi limiter les risques pris par son propre système d'assurance, la COFACE et la Banque française du commerce extérieur (BFCE), qui seront réassurées auprès de l'AMGI.

Le ministre de l'extérieur, M. Jean-Marie Rausch, qui présentait ce projet au nom du gouvernement, a précisé que l'agence aura également pour mission de « conseiller les autorités des pays en développement sur les conditions propres à utirer les capitaux étrangers ». Il a également souligné que la quasi-totalité des pays d'Afrique sub-saharieme avaient patifié cette convention.

Après l'extension de l'immunité parlementaire

#### Les députés RPR saisissent le Conseil constitutionnel

Le groupe RPR de l'Assemblée nationale vient de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative à l'immunité parlementaire adoptée définitivement par le Parlement, mercredi 11 octobre.

Ce texte étend l'irresponsabilité parlementaire aux rapports établis par les députés et les sénateurs pour rendre compte d'une mission confiée par le gouvernement en application de l'article I.O 144 du Les députés RPR estiment dans leurs recours que l'article 26 de la Constitution limite cette immunité sux « opinions ou votes énuls par [le parlementaire] dans l'exercice de ses fonctions ».

Pour les requérants, « il ne semble pas que la rédaction d'un rapport, à la demande ou pour le compte du gouvernement, diffusé sur son ordre, puisse être rattachée à l'exercice du mandat parlemenUne élection cantonale

ORNE : Longny-su-Perche (1" tour)

Inscr., 3108; vot., 1980; abst., 36,29 %; suffr. expr., 1947.

MM. Jacky Legsuit, div. g., 954 (48,99 %); Alain Pelleray, UDF, 595; Christian Ende, RPR, 306; Gérard Durey, sans étiquette, 56; Georges Engler, PC, 36. Ballottage.

[Il s'agit de pourvoir au remplacement de Michel Brugulère, RPR, conseiller général depuis 1979, décédé le 27 août. Le maire de Longny-au-Perche, M. Legault, sans étiquette mais se situant dans la majorité présidentielle, arrive nettement en tête de ballottage devant M. Pelleray, attaché parlementaire de M. Francis Geng, dépuis UDF de l'Orne, candidat soutemu par les quotre parlementaires de l'opposition, et M. Eude, servitaire départemental du RPR. Le candidat communiste était le seul à s'afficher ouvertement de gauche.

Au premier tour de 1985 il y avait eu 3137 inscrits, 2029 votants, 1872 exprimés. Michel Bruguière, conseiller RPR sortant, avait obtenu 1608 voix et le candidat du PCF, M. Eric Neuilly, 264.]

ti M. Pasqua et les propositions de M. Giscard d'Estaing. — M. Charles Pasqua comparant M. Giscard d'Estaing à Corneille a déclaré le 14 octobre à Menton : « Giscard peint l'opposition telle qu'elle devrait être alors que nous, nous la voyons telle qu'elle est. » Il à jugé « intellectuellement séduisante mais irréalisse » l'idée de l'ancien chef de l'Etat de créer un parti unique de l'opposition.

علدًا منه الأصل

incarnés par des socialistes.

# M. Bérégovoy souhaite que les socialistes | Les « transcourants » veulent éviter parviennent à une «synthèse»

Invité de l'émission «Sept sur sept » sur TF 1, dimanche 15 octo-bre, M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a déclaré « légitime que le Parti socialiste, non seulement exprime des critiques, mais fasse des propositions sur le projet de budget pour 1990.

M. Bérégovoy a précisé que son rôle, de même que celui du premier ministre, consiste à faire le tri entre compromettrait la politique écono-

M. Bérégovoy a rappelé qu'une quatrième tranche doit être créée pour l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et que, en contrepartie de la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis, « les plus-values financières des entreprises (...) pourraient être taxées davantage ».

Au sujet du congrès du PS, en mars prochain, M. Bérégovoy, signataire de la contribution de M. Laurent Fabius, a déclaré que ce dernier lui paraît représenter une dynamique de rassem et de progrès pour le Parti socia-liste». « Ce que je souhaite, c'est que, à la fin des fins, tout le monde s'entende, a-t-il dit. On n'est plus en 1979, on est en 1990. Essayons de voir assez loin. » Le ministre a ajouté, au sujet de la grève des fonctionnaires des finances, que M. Michel Charasse, ministre délé-gué au budget, et hui-même ayant signé la contribution de M. Fabius, il avait - eu le sentiment > que, s'ils avaient fait un autre choix, ils auraient • divisé les critiques par

Interrogé sur la relation entre le

président de la République et le premier ministre, M. Bérégovoy a indiqué qu'elle lui « paratt bonne ». S'adressant aux mitterrandistes comme aux rocardiens, il a assimé: «Le congrès de Metz appartient à l'histoire» (le congrès de Metz, en avril 1979, avait été marqué par l'affronte-ment entre M. Mitterrand et ses partisans, d'une part, MM. Rocard et Mauroy d'autre part).

M. Henri Emmanuelli, numéro deux du Parti socialiste, s'interrogeait, de son côté, au «Grand Oral» de Libération et de Pacific-FM, sur les moyens dont dispose le gouvernement pour «agir sur le problème fondamental, qui est celui de la redistribution des

M. Emmanuelli a déclaré qu'il est «médiocre de poser les problèmes politiques en termes de per-sonnes . Il a expliqué que, en mai 1988, lors du choix du succes-

nécessaire que le PS filt dirigé par quelqu'un qui ne soit pas présidentiable, de manière à tenir à distance tous les prétendants éventuels ». Il a indiqué qu'il n'a pas le « profit de sainte Blandine » et qu'il n'est pas disposé à se « sacrifier » sur l'antel de la réconciliation entre M. Jospin et M. Fabius, en renoncant à la place de numéro deux du parti. Il a ajouté: « Je n'estime pas ma per-sonne à un prix tel que tout le congrès doive tourner autour. »

M. Jean Poperen, ministre des relations avec le Parlement, invité du «Forum» de FR 3 et de Radio-Monte-Carlo, dimanche, s'est pro-noncé sur l'évolution possible du PCF à la suite de la crise du communisme dans les pays de l'Est, en indiquant qu'il n'est « pas trop optimiste » à ce sujet. « Je souhaiterais qu'il y eut un mouvement au sein de cette formation, a dit M. Poperen, mais je me demande s'il existe encore, à l'intérieur, les ressources pour ce sursaut. .

Dans un entretien publié dimanche par le Républicain lorrain, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de la défense, animateur du courant Socialisme et République au sein du PS, souligne que M. François Mitterrand n'est la propriété de personne » et que le Parti socialiste « mérite mieux qu'un procès en captation d'héritage. Il estime que le congrès de Rennes doit être l'occasion d'«un grand débat sur l'aventr du pays », susceptible d'intéresser « l'opinion publique tout entière ».

Samedi, à Argentan (Orne), M. Pierre Mauroy, premier secré-taire du PS, avait déclaré inacceptable que « tous ceux qui soutiennent les socialistes et qui les ont portés au gouvernement connaissent la rigueur, alors que tous les autres connaissent la croissance »

# les querelles de clans

Les « transcourants », groupe réunissant depuis quatre ans de jeunes élus appartenant à tous les courants du PS, sauf Socialisme et République, ont élaboré une contribution appelant les socialistes à ne pas faire du congrès de Rennes l'occasion d'un « réglement de comptes». Ils proposent trois thèmes de réflexion : la répartition des points de croissance, la diffusion du pouvoir et l'Europe.

Signée par des sabiusiens (MM. Bertrand Gallet et Jean-Yves Le Déaut, députés, respecti-vement, de l'Eure-et-Loir et de la Meurthe-et-Moselle), des jospi-nistes (MM. François Hollande, député de la Corrèze, Pierre Moscovici, conseiller de M. Jospin), des mauroyistes (MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Yves Le Drian, députés de l'Aisne et du Morbihan, Gérard Weltzer, directeur du cabi-net de M. Mauroy), des rocardiens (MM. Bernard Poignant et Jean-Pierre Worms, député du Finistère et de la Saone-et-Loire, Jean-Pierre Mignard, membre du comité directeur, Manuel Valls, animateur des jeunes rocardiens) et par M™ Ségolène Royal, député des Deux-Sèvres, la contribution des «transcourants » affirme : «Le Parti socialiste s'épuise dans les querelles de clans, les compétitions entre « écuries » les rivalités de - haras -. Les courants perdent progressivement leur caractère idéologique pour devenir de sim-ples machines à enregistrer des signatures ou des ralliements. Apparaissent même, désormais, des sous-courants, dont l'objectif doit être, sans doute, de préparer

des sous-congrès... ». Les signataires estiment que « la convergence des principaux textes en discussion est mal dissimulé par les conflits, souvent absurdes, mais toujours entretenus pour jus-

tifier un éventuel recours aux votes des militants. Et, à l'heure où l'on appelle srénétiquement au débat, les idées disparaissent derrière les rigidités anciennes ou les clivages d'ordre personnel (...). Un congrès du PS n'est pas un règlement de comptes; c'est un élément de la recherche de notre propre identité. Si confrontation il doit y avoir, convenons qu'elle doit porter sur la nature des transformations sociales à engager ou sur leur rythme plutôt que sur qui doit être candidat à l'élection présidentielle en 1995.

Sur la répartition des fruits de la croissance, ils écrivent : - Il serait dications quantitatives pour un meilleur partage nous fasse oublier les autres terrains de la négociation collective. Et, en premier lieu, la durée du temps du travail, seule forme efficace de créations d'emplois en période de croissance modérée et qui favorise en outre une meilleure organisation. De même, un autre élément de la redistribution se situe sur les investissements nouveaux qui pourront être consacrés à l'amélioration des conditions de travail. à l'aménagement du mode de vie (logement, environnement) à la recherche de productions propres ou économes de matières pre-

Les transcourants jugent • opportune - une révision de la Constitution visant à - redonner au Parlement une plus grande liberté législative, mais surtout à s'accorder des droits nouveaux aux citoyens dans le contrôle du fonctionnement des grandes institu-tions ». A propos de l'Europe, ils écrivent : • Le risque d'un Centre-Europe neutralisé n'est pas mince. Aussi devons-nous d'abord répondre aux préoccupations alle-mandes pour réorienter la sens plus politique où les pro-blèmes de défense comme d'écologie devraient être traités prioritai-

POINT DE VUE

# Enjeux de société et enjeux de pouvoir

par Jean-Michel Belorgey

OUR éminemment politique que soit le débe partage social, ses chances de progresser vers un minimum de clarté sont réduites lorsqu'il se trouve projeté sur le devant de la scène, non pas pour lui-même, ni parce que le faire sortir de la clandestinité est une des conditions pour qu'il débouche, mais parce ou'il constitue un terdes luttes de clans et des tentatives de déstabilisation du pouvoir.

Parameter 1

gradin e sistem

de deposit

رائل المراث المراث

gas grage in the contract of the contract of

9 37.2

· ----

De cette vieille évidence, le climat de dramatisation dans lequel se développe l'analyse, per les politiques, des conflits sociaux pendants et des discussions préalables aux choix budgétaires, fournit, une fois de plus, l'illustration.

. . . .

A STATE OF THE STA

On ne peut, en effet, reprocher au premier ministre d'inviter le PDG de Peugeot à respecter les lois sociales et de réaffirmer, en mêtre temps, son attachement aux disciplines qui sont le condi-tion de la stabilité comme aussi, sans doute, de la consolidation des tendances à la reprise économique enregistrées depuis peu.

Il n'est pas davantage raisonna-ble de considérer comme mauvais un budget qui concrétise, plus net-tement que cele n'a jamais été fait dans le passé, les priorités, notamment l'éducation, que s'est assignées le gouvernement, et qui emorce certaines réformes fiacales de longue data jugées nécessaires. comme celle de la taxe d'habita-

#### **Urgences** sociales

Que ce budget tire imprudemment, en suppriment certains crédits d'insertion sociale, des conséquences trop hâtives de la mise en COUNTE du RMI; ou, encore, qu'il renvoie à plus tard les choix nécessaires pour assurer l'équilibre de la Sécurité sociale et s'engager sur une voie nouvelle pour assurer son financement, voilà, assurément, des faiblesses, mais des faiblesses

qui peuvent être corrigées. Le problème - car il y a bien, néanmoins, problème, — se situe, en réalité, ailleurs. Les réactions contradictoires des responsables politiques face au conflit Peugeot, l'affolement perceptible de ceraffaires sociales, témoignant d'une

sorte de crise de confiance du pouvoir dans sa propre capacité d'initiative et d'arbitrage.

Or, si un tel état d'esprit trouve dans la réelle fragilité des équilibres - et, quoi qu'on en dise parfois, dans celle du consensus politique, - toutes les justifications convenables, on peut penser qu'il urgences sociales. Car ce qu'on découvre, pour peu qu'on ne se soucie pas seulement de science politique et qu'on fasse, aussi, un peu d'analyse sociale, c'est une tendance légère à l'accroissement et à l'approfondissement, au sein de la société française, des lignes de fracture qui le percourent depuis longtemps.

La crise n'a pas seulement muitiplié les situations d'exclusion sociale, auxquelles il ne faut d'ailleurs pas, après avoir hésité à en reconnaître la spécificité, réduire maintenant le débat social. Ne croyons pas, non plus que le seul RMI, même correctement appliqué (ce qui n'est pas gagné), suffire à y mettre un terme. La crise a renouvelé et aggravé les formes des inégalités, destructrices pour les hommes qui les subissent et le tissu social qui lui préexistait : inégalités dans l'accès à l'emploi ou à la formation, mais, aussi, dans la distribution des patrimoines, des revenus directs et indirects; inégalités dans l'accès aux services, particulièrement le logement, mais, aussi, la santé. Et l'avenir des personnes très âgées ou dépendantes et des handicapés adultes n'est toujours pas vraiment assuré.

La crise a, enfin largement stérilisé certains des efforts les plus significatifs accomplis per la gau-Ainsi, dans le domaine des rela-tions professionnelles, où les lois Auroux n'ont la plupart du temps, faute de pouvoir s'appuyer sur un rapport de forces suffisemment favorable, pes véritablement fait progresser le dialogue social.

Il est manifeste que, pour atteindre l'objectif de cohésion sociale, à juste titre désigné par le chaf de l'Etat, lors de la campagne présidentielle, comme un objectif majeur, dans la perspective notamment de l'unification eurotains d'entre eux devant la multiplication des mouvements de la se contenter de retoucher à la fonction publique (infirmières, agents des impôts, police, gar-sociale. Et qu'il faut prendre le tauagents des mipots, police, gar-dens de prison), l'absence, jusqu'à nouvel ordre, de véritable conclu-sion au débat passablement ésoté-rique ayant opposé, sur la question de la cotisation sociale générali- à la fois, plus proche de calui de sée, le ministre de l'économie et nos partenaires européens et plus des finances et le ministre des équitable; réamorcer le dialogue

sur l'évolution souhaitable du revenu primaire; revenir à une conception plus active de la responsabilité de la puissance politique dans la recherche, par les partenaires sociaux, à tous les aux différentes catégories de problèmes posés par la prévention des licenciements, le travail, etc.

#### redistribution

Qui trop embrasse mal étreint. Trop de volontarisme du côté de l'Etat pourrait bien nuire à la cohésion sociale plutôt que de la favoriser. Mais l'Etat, surtout lorsqu'il est animé par un douvernement socialiste, ne peut se sentir comptable de la compétitivité et de la comptable de la justice et du progrès social. Pour rendre les unes et les autres compatibles, il est un maître-mot qu'on ne doit pas entendre que dans les congrès et qui doit guider, aussi bien au quotivernementale : le mot ∢ redistribu-

Les conditions d'une relance de reste, d'autant plus sûrement réunies que l'exécutif pourra s'appuyer, pour la mener à bien, sur un Parlement vivant et imaginatif et sur des administrations attentives à l'usager. La question de la rénovation de l'institution parlementaire, celle du renouveau du service public et celle de la mise à jour de nouvelles structures de et les usagers, propres à ouvrir à ces derniers, en cas d'insatisfaction majeure dans leurs relations possibilités que le vote sanction et l'action en justice, sont, par consé-quent, de celles que, perallèlement à la réflexion sur la politique sociale, devrait pouvoir aborder le prochain congrès du Parti socia-

Voir loin sans confondre les enjeux de société avec les enieux de pouvoir - même si la transformation de la société passe inévitaet si, à ce titre, l'exercice du pouvoir est un enjeu estimable, c'est ce à quoi, non seulement la plupart des socialistes, mais, aussi, les larges franges de l'opinion qui font confiance au Parti socialiste souhaiteraient que la congrès, d'abord, le gouvernement, à sa suite, puissent effectivernent s'employer.

▶ Jean-Michel Belorgey est président de la commission des affaires culturelles, familiales et

#### LES 2 ET 3 NOVEMBRE 1989

MARSEILLE,

CARREFOUR DE L'EUROPE DES VILLES.

Marseille invite ses prestigieuses consœurs européennes

et notamment Milan, Rotterdam, Mayence, Nancy, Metz, Lyon,

à participer au ;

#### **CONGRÈS EUROVILLE**

"Les maires des grandes villes d'Europe et leurs banquiers."

Euroville 89 crée un espace d'échange et de dialogue sur la stratégie économique et financière des grandes villes européennes dans la perspective de l'acte unique.



Conseil des Communes et Régions d'Europe





Inco



# Les usagers sont victimes de la surenchère entre compagnies

La libéralisation de l'aviation civile dans la CEE a commencé timidement en décembre 1987. Las Douze sont entrés dans un nouveau débat - très controversé - à l'initiative de la Commission européenne, qui souhaite accélérer le mouvement. Les ministres des transports de la Communauté ont effectué un premier tour de table, le 6 octobre, à Paris. La présidence française a invitá à cette occasion les syndicats et les compagnies nationales. Seuls les usagers n'étaient pas représentés.

#### BRUXELLES

(Communautés européennes) de notre correspondent

Les organisations d'usagers de l'aviation n'existent pratiquement pas, notamment en France. A telle enseigne que la Commission européenne veut favoriser la création d'associations, afin de les consulter lors de l'élaboration de la future législation européenne. Les pratiques des compagnies sont tellement hermétiques, voire incohérentes, que cette nécessité devient urgente.

Aéropa (Bruxelles), une des rares organisations européeanes d'usagers, a réagi à l'« oubli » de la présidence française. Dans un communiqué elle stigmatise « l'initiative du conseil des Douze, qui est un faux pas révélateur d'un état d'esprit dépassé ». Il est vrai que les gouvernements prêtent avant tout l'oreille aux arguments des compagnies nationales. La difficient d'util à obtenir l'autorisation d'ouvrir de nouvelles routes est significative à cet égard.

#### Incohérences

La volonté d'Air France, mais aussi de Lufthansa, Iberia ou Alitalia de conserver leur monopole fait que le travail d'éclaircissement attendu depuis deux ans sur la manière dont fonctionne le travaport aérien en Europe n'a toujours pas été effectué. Les statistiques de la Commission révèlent par exem-

ple que les prix n'ent pas globalement baissé depuis 1987.

Pius grave encore : qui peut comprendre que, dans les mêmes conditions, le prix du billet d'un Bruxelles-Londres vaut 650 francs et qu'un Paris-Londres coûte 2700 F aiors qu'il s'agit de routes comparables? En réalité l'explication est simple : le transport aérien en Europe relève essentiellement d'accords bilatéraux. British Airways ne peut pas baisser ses tarifs pour desservir Paris si elle n'a pas l'accord des autorités françaises.

Autre anomalie symptomatique de l'incohérence actuelle : un Bruxelles-Toulouse vaut 4 000 F et un Paris-Toulouse 1 400 F. La différence de distance ne justifie pas un tel écart. C'est la tarification internationale, pour la première ligne, qui explique calui-ci.

Les compagnies ne fixent pas un prix correspondant au coût du service. Elles opèrent une compensation entre lignes mais aussi entre catégories de voyageurs. Cette dernière distinction conduit à ce que M. Pierre Jeandrain, l'animateur d'Aeron, appelle des « aberrations ».

Tout le monde comnaît les tarifs réduits accordés lorsqu'on passe la nuit du samedi an dimanche dans le pays de séjour. Il est fréquent de payer moins cher pour un couple que pour une personne seule, même pendant les jours ouvrables. De même, le billet assorti de units d'hôtel gratuites (l'ATAP, compagnie portugaise, offre trois maits) reste à un prix inférieur à une simple place. L'habileté des compagnies à « trouver des trucs » confine parfois à l'absurde. Une des toutes dernières trouvailles est « le vol-camping, qui permet de bénéficier d'un tarif très avantageux; mais de camping, il n'y en a point.

Ces quelques exemples montrent en quoi consiste la politique des compagnies. Les usagers qui sont contraints de se déplacer à des jours précis, pour des raisons professionnelles mais aussi privées – les transporteurs ignorent superbement cette contrainte – paient le prix fort, les autres étant là pour améliorer le taux de remplissage. Quand cette exigence n'est pas satisfaite, il arrive parfois que les entreprises aériennes annulent le vol prévu. Alitalia et Sabena (la compagnie belge) ont déjà effectué ce geure d'opération.

#### Abas

Faire voler les aviens an mieux de leur capacité est à juste titre une priorité pour les entreprises. Mais cet objectif a fini par aboutir à des excès. Aujourd'hui, les compagnies européennes font en moyenne une sur-réservation de 25 %. A Bruxelles, on ne connaît qu'une compagnie – Maerskm. R., une petite entreprise danoise – qui ne se livre pas à cet exercice. Aussi les passagers dont le départ est retardé parce qu'il n'y a plus de place dans l'avien sont-ils de plus en plus nombreax.

Le problème a pris tellement d'ampleur que la Commission va formuler prochainement des propositions aux Douze afin que les entreprises dédommagent les usagers qui subiront cet inconvénient. Il fant dire que certains voyageurs abusent du fait que la réservation est gratuite et qu'ils ne sont pas pénalisés lorsqu'ils n'amulent pas à temps. Pour être crédibles, les organisations de consommateurs devraient donc, de leur côté, accepter que l'usager acquitte une contrepartie quand il est en tort.

Reste enfin à améliorer la commodité des aéroports. Outre les inconvénients liés à la perte des bagages — qui, dit-on à la Commission, ont été sensiblement réduits — les encombrements et les retards deviennent de moins en moins supportables. Pour Bruxelles, les cent vingt-cinq nouvelles liaisons ouvertes depuis 1987 n'expliquent pas tout : les compagnies nationales très réticentes à modifier leura habitudes sont également fautives. L'exemple le plus souvent cité est celui de la Lufthansa — plus influente à l'égard de ses autorités, affirment les milieux communautaires, qu'Air France auprès des siennes, — qui veut garder le monopole à Francfort, où sont installés tous ses services centraux, alors que le trafic de Düsseldorf pourrait

MARCEL SCOTTO

#### M. Rocard souhaite une coordination de l'information

Un haut fonctionnaire vient d'être chargé par M. Michel Rocard d'élaborer un projet de Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) qui coordonnera, en France, les initiatives d'information européenne d'origine publique.

Comment informer les citoyens des affaires européennes ? Ministère des affaires européennes, bureau de représentation de la Commission européenne, du Parlement européen, services du premier ministre... chacun y réfléchit en se lamentant sur l'ampleur et l'urgence de la tâche. Et sans perdre de vue une évidence : inutile de se lancer dans des actions qui feraient double -- ou triple -- emploi.

D'où l'idée de profiter d'un nouvel instrument de coopération, le GEIE (1), pour mettre en commun idées et moyens. Aux quatre pertenaires cités pour reient s'adjoindre d'autres structures (associations d'élus, groupements interprofessionnels, universités, etc.). Le Groupement sura pour mission de coordonner l'ensemble des services d'information européens — publics ou privés — qui disposeraient alors d'un label, après signature d'une convention

Ce GEIE sera aussi le promoteur d'un grand centre de documentation européen, installé à Paris et particulièrement destiné aux jeunes, étudiants ou non. Cutre une saile de consultation et de vente, ce centre, qui pourrait faire partie d'un « Espace Europe-lle-de-France », devrait comprendre un bureau de renseignements par téléphone. Son ouverture, comme la création du GEIE, est prévue pour 1990.

(1) Depuis le 1<sup>st</sup> juillet, les entreprises européennes disposent de cet instrument qui constitue une nouvelle entité, rattachée au droit communautaire. Le GEIE leur permet de regrouper une partie de leur activité économique tout ca conservant leur indépendance. La possibilité de constituer un tel groupement est ouverte aux personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques des Etats

La presse écrite et l'Acte unique

# Des inquiétudes plus que des certitudes

constitue-t-elle une véritable chance pour la presse écrite? A cette question, les trois cents éditeurs, prestataires de services et maires de la Communauté, présents à la première journée Presse-Europe organisée dernièrement à Paris par le Syndicat de la presse parisienne (SPP) ont donné une réponse mi-chèvre mi-chou. Il est vrai qu'au gré des huit ateliers consacrés à la construction d'un espace postal européen, à la distribution de la presse en Europe, au statut des journalistes, à la diversité de régimes économiques de la presse etc., la diversité des situations européennes suggérait plus de questions que de réponses et susci-tait plus d'inquiétudes que de certi-

D'entrée de jeu, M. Jean Miot, président du SPP, a demandé aux hommes politiques d'« assurer la primauté du droit national » sur une réglementation européenne qui, le cas échéant, pourrait mire à la liberté de communication, en soulignant « la spécificité du produit presse, reflet de chaque identité nationale ». « Le régime dérogatoire devra être appliqué à la presse quand une décision de la Communauté pourrait remettre en cause son identité et sa mission », a noté le président du SPP, en indiquant que la voie à suivre était celle « du pragmatisme et de la concertation permanente avec la

A propos de la fiscalité de la presse, les éditeurs présents ont à nouveau réitéré leur refus de se voir appliquer le taux de TVA de

4 % à 9 % actuellement proposé par la Commission de Bruxelles. En faisant valoir que huit pays européens sur douze pratiquent un taux de TVA de 0 % à 3 %, ils ont donc manifesté leur préférence pour le taux le pins avantageux qui éviterait d'alourdir encore le prix des journaux, quitte à conserver les taux en vigueur (2,10 % pour la France, par exemple).

M= Catherine Tasca, ministre délégué à la communication, invitée de cette première journée, a d'ailleurs promis qu'elle défendrait ce taux devant la Commission de Bruxelles. Elle a aussi annoncé le lancement de trois études : l'une portant sur la comparaison des sys-tèmes de distribution de la presse, en France et dans les pays européens; une autre concernant l'incidence de l'évolution des télévisions transfrontières et des satellites sur la réglementation publicitaire et une dernière sur les différents régimes économiques et fiscaux de la presse en Europe.

Enfin, tout en indiquant qu'il faudrait « étudier un jour la question de la concentration au plan communautaire », le ministre a précisé que l'Europe pouvait « se révéler la bonne dimension pour organiser des espaces de communication libres et pluriels, soutenus par le développement d'entreprises fortes ». Mª Tasca a enfin précisé que si. « les entreprises de presse françaises rencontraient à l'étranger des pratiques discriminantes », elles devraient en informer le gouverneupent.

Y.-M.L.

#### Calendrier

Mardi 17 octobre : le président de la Commission européenne, M. Jacques Delors, doit prononcer l'allocution d'ouverture de l'année académique du Collège de Bruges, tâche dévolue l'an demier à Mª Margaret Thatcher, dont le discours a fait dats.

Jeudi 19 : rencontre de MM. François Mitterrand et Jacques Delors à Paris. Du lundi 23 au vendredi 27 : session budgétaire au

Du lundi 23 au vendredi 27 : session budgétaire au Parlement européen, à Strasbourg. En tant que président de la Communauté, M. Mitterrand prononcera un discours devant les parlementaires le

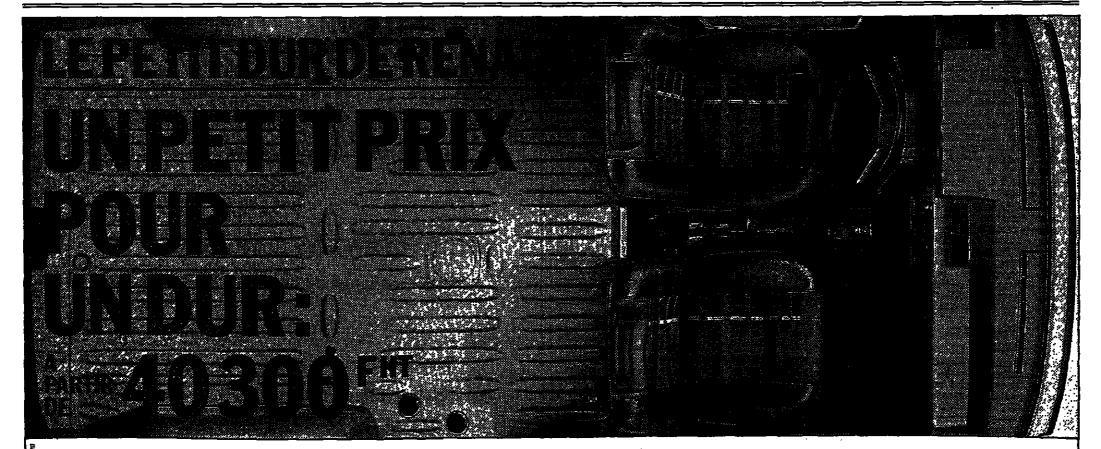



Plus besoin d'être grand pour être un dur! On peut être petit, sympathique et robuste. Pour le prouver Renault conçoit le Renault Express, "le petit dur de Renault".

Souplesse et puissance à tout régime, 4 motorisations: 956 cm³, 1108 cm³ et 1397 cm³ essence et 1595 cm³ Diesel.

L'intérieur de la Renault Express a été pensé et équipé comme celui d'une berline. Et si vous êtes encore plus exigeant, un pack équipement en option propose: montre à quartz, vitres arrière dégivrantes, vide-poches fermant à clé et tablette de rangement pouvant accueillir un radio-téléphone.

Bien-être et sécurité. Le conducteur est protégé du chargement, son siège possède un dossier inclinable et un appui-tête. Suspension à 4 roues indépendantes, stabilité et précision de conduite font aussi partie du confort, Partez chargé en toute tranquillité, vous disposez de 2,60 m³ de volume utile et 575 kg de charge utile\*. Vous voulez charger plus long? Le panneau de toit, le "girafon" (en option), s'entrebalile à 30 degrés. Quel que soit votre problème, "le petit dur de Renault" n'est jamais coincé.

\*Sur versions 1595 cm³ Diesel et 1397 cm³ essence. Prix à partir de 40300F HT (Express tôlé 1,01,956cm³)47795,80F TTC-prix au 08/09/89. Gerantie anti-corrosion 6 ans. DIAC votre financement. TAPEZ 36.14 RENAULTPRO. RENAULT Processe CIF

RENAULT EXPRESS : PARTENAIRE DE NOTRE GÉNÉRATION

[ علدًا من المرصل

9 9

16 La mort du professeur Merle d'Aubigné 17 Ornete Coleman au Festival d'automne

18 La crise du Théâtre du Huitième à Lyon 19 Les championnats du monde de judo

#### Le bilan du MIPCOM à Cannes

# Les nouvelles frontières de l'Europe des images

Pendant quatre jours, dans le grand forum du Marché international de programmes de communication (MIPCOM), qui s'est achevé le dimanche 15 octobre à Cannes, les télévisions ont annoncé leurs stratégies face à la nouvelle réglementation européenne. Les chaînes privées militant toujours pour un marché plus libéral. Sur la défensive, les télévisions publiques cherchent encore les moyens de résister à la concur-

de nos envoyés spéciaux

Les pionniers de la télévision par satellite peuvent aujourd'hui en témoigner : le public européen ne forme pas une vraie communauté. L'Europe n'est pas devenu village. Et le village, marché. Il n'est plus que quelques rêveurs fortunés dans les couloirs du MIPCOM pour croire encore au triomphe rapide des télévision pan-europée incudant une communauté homogène de plus de trois cents millions

Rupert Murdoch, qui était parti le premier à la conquête de l'Europe en lançant dans son ciel Sky-Channel, a perdu entre 1983 et 1988 plus de 500 millions de francs, décidant donc en 1989, d'effectuer un repli stratégique sur la Grande-Bretagne. Montées sur le satellite Astra en février dernier, ses nouvelles chaînes thématiques consacrées au cinéma, à l'information et au sport, affichent encore

Richard Branson, le brillant PDG de Virgin, sait lui aussi ce qu'il en coûte aux entrepreneurs trop pressés ou trop confiants dans la télévision européenne. Son rêve de télévision musicale – Music Box – s'est évanoui, fondu dans l'entreprise Super-Channel au for-mat plus généraliste, qui a fait per-dre à ses actionnaires plus de 300 millions de francs en dix-huit mois, avant d'être cédée, in extremis, à la compagnie Beta TV appartenant à la famille Marcucci. Forte de la réussite de Videomusic en Italie, celle-ci a totalement restructuré la chaîne et réduit ses ambitions publicitaires, consciente de jouer encore les défricheurs.

#### Pen de réserves publicitaires

«C'est une question de foi», répète inlassablement Marialina Marcussi, sa directrice, à la presse professionnelle anglo-saxonne. sceptique pourtant sur ses chances totalement différente de celle d'entrepreneurs, comme Berlusconi, qui veulent conquérir l'Europe en investissant dans des chaînes nationales, marché par marché. Moi, je ne m'attaque pas

compléter. Et apporter une réponse idéale aux annonceurs désireux d'atteindre une même tranche de public sur tout le territoire européen. » L'ennui, c'est que, justement, les

annonceurs n'affluent guère sur Super-Channel comme sur toutes

les autres chaînes partageant son ambition. Peu nombreux, à vrai dire, sont encore les annonceurs capables de s'adresser immédiate-ment – et dans un même message - au public européen : quelques américains comme Coca-Cola ou McDonald, quelques japonais à l'image de Sony ou Canon, une poignée d'européens (de Benetton à Nestlé)... Les autres, confrontés à des problèmes de stratégiede com-munication différente dans chacun des pays, ne sont pas prêts à diffuser simultanément un même spot. Le réservoir potentiel de publicité européenne ne dépasserait pas, selon les experts, 5 % à 10 % du total des investissements publi-

citaires à la télévision. Encore faudrait-il que les chaînes puissent revendiquer une audience significative; qu'elles dépassent les problèmes techniques

(liés à la lente pénétration du câble en Europe et à son manque d'attractivité), les différences de style et de rythme de vie (les Anglais se couchent à l'heure où les Espagnols prennent l'apéritif), de culture (les Allemands sont réputés imperméables à l'humour méridional) et, surtout, les bar-rières linguistiques... Tout ou presque sépare les Européens. commente Pascal Josephe, vice-président de Carat TV. Les chaînes pan-européennes seront donc thé-matiques (sport, musique...) ou ne seront pas. » De quoi calmer les utopies.

Mais l'Europe n'est pas figée pour autant. Entre la dimension pan-européenne et le cadre stricte-ment national, les télévisions, prag-matiques ont déjà dessiné discrètement d'autres frontières autour des communautés linguistiques et culturelles. Quatre marchés apparaissent : l'allemand, le plus grand, qui s'étend sur la RFA, la RDA, l'Autriche, la Suisse... et qui réunit ainsi 90 millions d'individus : le français (France, Wallonie, Suisse) et l'anglais (Grande-Bretagne et Irlande) qui rassemblent chacun plus de soixante millions d'âmes. L'italien, enfin (57 millions), qui grignote la isse. Ce sont ces nouvelles frontières que découvrent, aujourd'hui,

#### Grands prédateurs

les grandes télévisions enro-

La directive et ses quotas privilègient le cadre communautaire, remarque ainsi le D' Walter Konrad de la ZDF, la grande chaîne publique d'Allemagne fédérale. Mais nos partenaires naturels s'appellent la RDA, l'Autriche et la Suisse alémanique qui, pour-tant, n'appartiennent pas à la CEE! • Ses concurrentes privées, RTL-Plus et Sat-1, ne sont pas en reste, qui sont déjà reçues dans tous les fovers câblés de Vienne. Salzbourg ou Zurich. Et en Wallonie ainsi qu'à Bruxelles, c'est TF 1 qui joue des condes pour gagner des parts de marché, elle qui y fidélise déjà 20 % des francophones.

Jusqu'à présent, les grandes chaînes n'avaient guère cherché à « rentabiliser » le surcroît de téléspectateurs, offert comme < bonus - à des annonceurs qui ne déboursaient pas un sou pour ces audiences d'au-delà des frontières. Mais aujourd'hui que la concur-rence se fait plus vive, les télévisions leaders évaluent attentive ment ces « gisements » de recettes potentielles supplémentaires. Et cet appétit soudain sonne pour les petites chaînes comme un signal d'alarme. Quelles ressources leur restera-t-il demain, si de grands leurs terres? Comment lutter contre ces adversaires qui disposent de trois, quatre ou cinq fois plus de moyens? Qui penvent acheter au prix fort, films, séries et retransmissions sportives? A Berne et à Bruxelles - où les ambitions de TF1 ont provoqué, vendredi 13 octobre, un véritable conseil de guerre – les gonvernants partagent la même inquiétude. Qu'adviendra-t-il quand Belges et Suisses ne regarderont plus que des télévisions étrangères? L'identité nationale y résistera-t-elle ?

« Ne dramatisons pas, assure pourtant un professionnel. Toujours et partout, le public plébiscite la chaîne qui lui est plus familière. Les informations nationales sont de loin préférées à toutes autres et, à qualité égale, la fiction locale emporte toujours la palme. Le téléspectateur ne se laisse détourner que pour aller picorer un grand show de variétés ou un programme de prestige que, seule. une chaîne plus riche peut lui offrir. Les deux programmes publics irlandais tiennent tête à leurs quatre concurrents britanniques, parfaitement reçus pourtant dans l'île; la Télévision suisse romande tient à bonne distance TF1; et ses homologues alémanique et tessinois font la nione sur leurs territoires respectifs aux premières chaînes allemande et italienne. « Une même langue ne gomme pas les dissérences culturelles. Même pour un match de football, le public préfère s'identifier à un visage connu qui partage... les mêmes préjugés ! »

> **ANNICK COJEAN** et PIERRE-ANGEL GAY

# Un entretien avec M. Silvio Berlusconi

« J'espère encore, pour la 5, un changement dans l'harmonie »

Malade, oui, malade. C'est Patrick Le Lay qui avait prévenu l'assistance, laquelle avait senti que quelque chose clochait. La mise élégarite mais le regard éteint, Silvio Berlusconi avait oublié de sourire et s'épongeait un front anormalement luisant. La star ainsi hors jeu, la confé-rence du MIPCON s'annonçait ennuyeuse. Elle le fut mortellement. «Sua Emittenza» ne pou-vait tolérer cela. M. Berlusconi, ou'une partie de bras de fer oppose, aux côtés de M. Jérôme Seydoux, à M. Robert Hersant pour le contrôle de la 5, a accepté de répondre à quelques ques

c Un diagnostic sur la 5 ? - Elle connaît un succès

d'audience extraordinaire, qui surprend même les Américains. Mais vous connaissez ses résultats économiques... Ils plaident pour un changement à l'intérieur de la l'intérêt de la société. Il est évident qu'on ne peut pas continuer chaîne. Un changement dans comme cela. La 5 dont très vite l'harmonie. J'en ai encore l'espoir. dégager des profits. Quello stratégio allez-

vous adopter ? - Ne me faites pas parler sur la 5. C'est le juge, maintenant, qui la publicité mais... ce n'est pas

avec M. Hersent ? - Il faut que nous tronvious à

voudriez-vous v iouer ? - Je vondrais intervenir dans

une question d'actualité. Je n'ai ancune revendication de présence active. Ce dont je suis sûr, c'est de vouloir rester en France... et dans tout prix une sortie logique dans la 5.

La 5 n'a guère donné l'exemple en matière de pro-

- C'est parce qu'il faut de l'argent pour produire! Il faut une entreprise saine et profitable! Et pas cet ensemble inoui de contraintes imposées par les autorités françaises et maintenant mets nas tout sur le compte des fautes de gestion! - dans un envi-

- Un environnement et des contraintes que yous avez acceptés librement...

- Nous n'avions pas le choix ! La première concession nous avait dispensés de ces contraintes. La compétition ridicule organisée la seconde fois imposait de souscrire tons les engagements possi-bles pour garder la chaîne.

#### Les concepts archaïques de la CEE »

- Vous preniez donc un

- Sans doute, mais nous étions persuadés qu'il y aurait des possibilités d'arrangement et qu'on se montrerait compréhensif. Tout le monde sait nertinemment que nos charges sont impossibles à tenir. jeune chaîne en voyant que le prix d'achat d'une fiction américaine

arrive en bout de course, et je n'ai acheté cette année à Hollywood que cinq programmes contre qua-rante habituellement. - Les Américains ont donc bien raison de se faire du

est dix à vinet fois moins élevé me

le cost de production d'une fic-

- Avec ce type de raison-

nement, la production fran-çaise devait déjà être morte... -- Au contraire !Car il est de

l'intérêt des chaînes, des qu'elles

en ont les moyens, d'investir dans la production. A qualité égale, un

produit national triomphe tou-

jours sur un produit étranger. Sur ma « 5 » italienne, j'ai supprimé

en prime-time tous les produits

américains - sanf Dallas, qui

tion française?

- Oui, mais pour des raisons antres que les concepts archarques de la CEE. Je n'ai pas eu besoin de quotas pour devenir le premier producteur TV d'Italie. Il a suffi de faire confiance au

- Vos investissements en France n'ont guère prospéré en quatre ans. N'êtes-vous pas dépité, écœuré ? - Jamais. Je suis un amant

repoussé mais un amant fidèle. » Propos recueillis par Propos recueilis par ANNICK COJEAN



# A2 et FR3 attendent encore le remède miracle de M. Guilhaume

Face à un secreur public qui res-serre les rangs, les grandes chaînes privées cherchent à asseoir leur légitimité et se sont dotées d'un groupe de pression au niveau eurogroupe de pression au niveau européa. Le 14 octobre, au MIPCOM, la conférence de presse de l'Association des télévisions commerciales (ACT), fondée fin juin à 
Bruxelles, précédait de peu les 
déclarations de rentrée des télévisions publiques françaises. Le 
matin, MM. Patrick Le Lay 
(TF1), Silvio Berlusconi, Richard 
Dunn (ITV), Werner Klattea 
(Sat 1) et Jean Stock (CLT) 
venaient dénoucer la « mentalité 
provinciale » des autorités europrovinciale » des autorités euro-péennes et nationales, si promptes a réglementer une industrie qui a besoin de « liberté ». L'après-midi, un super-PDG,

M. Philippe Guilhaume, venait cla-mer... - son respect de la loi, de l'esprit de la loi et rien que la loi ». Et pourtant, samedi 14 octobre, le matin comme l'après-midi, il ne fut question que de « l'entreprise-télévision ». Revendiquant une e légitimité

culturelle et économique », les dif-fuseurs privés ont demandé aux pouvoirs publics de « laisser jouer la loi du marché », seule façon, selon eux, de créer une industrie européenne de programmes. Non aux quotas qui ne servent qu'à gon-fler artificiellement la quantité au détriment de la qualité; non aux subventions et aides nationales qui atonisent le marché; non aux restrictions sur la publicité : « les entreprises ne peuvent travailler avec des contraintes absurdes », a clamé haut et fort M. Le Lay, en soulignant que « la concurrence n'attire vers le bas » aucune acti-

vité industrieue.

Sa légitimité, Philippe Guilhaume n'en a jamais douté, qui est apparu plus président unique que jamais, entouré de ce qu'un ministre a qualifié, en privé, de curieux attelage dont on peut

ses deux directeurs généraux -Dominique Aldny et Jean-Michel Gaillard – et ses deux responsables des programmes – Jean-Marie Cavada et Eve Ruggieri.

Le président d'A2 et de FR3 a livré son diagnostic et ses médications. Le diagnostic ? Des chaînes - gérées comme des administrations - qui n'ont pas supporté l'irruption du privé. Les medica-tions ? D'abord une bonne complémentarité des programmes qui devrait permettre aux chaînes d'atteindre, dans trois ans, 40 % à 45 % de l'audience. Les premiers réglages de grille, a promis Jean-Marie Cavada, interviendront des le 10 novembre, avec la program-mation « de Thalassa » à 20 h 30 sur FR3, face à une fiction sur A2, Apostrophes, devant elle-même affronter une heure plus tard, le feuilleton « Arsène Lupin ».

Les actualités régionales seront leur apparition le dimanche, au

le janvier, sur FR3, rebaptisée « chaîne de l'information » jusqu'à 20 heures, puis « chaîne des audiences spécifiques ». Côté production, le super-PDG, très ferme à l'égard du secteur privé, a affirmé que, à « qualité et prix comparables », priorité scrait donnée au secteur public de prestation audiovisuelle (SFP et FR3) audiovisuelle (SFP et FR3), l'investissement artistique »

An total, ni grand dessein, ni remède miracle mais un discours encore très général et déjà cent fois répété. Déconcerté et frustré, le personnel, venu nombreux à la conférence de presse, faisait sienne l'introduction du président Guil-haume, tirée du onzième Conte de Canterbury: « Ils ne savaient point où ils étaient, ils ne savaient pas où ils allaient, et, cependant, ils discutaient inlassablement de l'itinéraire »...





: ='**=**00

----

GENERATION

familiales, agressions sexuelles et mauvais traitements envers

matvais traitements envers femmes et enfants, qui favorisent les délinquances multiples. Aux nécessités d'un logement adapté, les congressistes ajoutent la nécesité de « développer des stratégies cohérentes de prévention et d'éducation » sur la toxiconanie. Ils estimates de la collection de la consideration de la considerati

ment que « la police doit travaille

davantage avec les citoyens pour prévenir le crime et réduire le sen-

timent d'insécurité », et souhaitent le développement de procédures de médiation et de conciliation pour

Assemblée comportant de nom-breux élus, la conférence de Mon-

tréal n'a pas omis d'insister sur le fait que « les efforts consentis dans les villes doivent être encouragés

de crack

Les élus américains qui ne dissimu-

lent aucune de leurs inquiétudes lorsqu'il s'agit du crack sont par-

venus à faire partager une bonne part d'entre elles à leurs collègues européens en leur détaillant le coût humain, social et financier de l'attaque à laquelle ils sont soumis. Personne ne sait si l'épidémie de

crack qui déferle sur les Etats-Unis

et commence, semble-t-il, à tou-cher le Canada, atteindra l'Europe

et la France. Il y a, néanmoins, fort

à parier que la drogue fera, encore longtempa, l'objet de vives discus-sions dans les milieux qui traitent

Les inconnues sont, en effet,

concerne les coûts et les priorités à

congrès, confiait ainsi que, si elle acceptait sous réserve l'idée d'une

sévère répression du trafic des stu-péfiants, elle ne pouvait admettre qu'on oublie le prévention, si diffi-

cilement acceptée par l'opinion publique en matière de stupéfiants.

de la conférence de Montréal sont, cependant, décidées à développer

connaissances et expériences. D'ores et déja elles ont annoncé la

réunion d'une nouvelle conférence.

en 1991. Entre-temps, un bureau

commun pourrait être ouvert à Montréal à une date qui n'a pas été

leur collaboration en échans

Les trois organisations à l'origine

prévenir les conflits ».

# La lutte contre la délinquance appelle d'autres moyens que la répression

Après trois jours de travaux la première conférence euroienne et nord-américaine sur la sécurité et la prévention de la criminalité en milieu urbain a clos ses travaux, le 13 octobre. à Montréal. Convoquée par le Forum des collectivités territoriales européennes pour la sécurité urbaine, la Fédération canadienne des municipalités et le Conférence des maires des Etats-Unis, la rencontre de Montréal a adopté une déclaration finale qui « propose un programme concret d'action pour réduire le nombre d'infractions contre les biens et la délinauence contre les personnes, pour diminuer le demande de drogues ainsi que le sentiment d'insécurité dans les villes ». Le document sera présenté et défendu par ses auteurs au congrès des Nations unies sur la prévention de la criminalité qui devrait avoir lieu en 1990 à La

> MONTRÉAL de notre envoyé spécial

Toutes les villes d'Europe et d'Amérique du Nord ont con ces vingt dernières années, une croissance significative de la petite et moyenne délinquance suscitant de la part des gouvernements les mêmes réactions: l'augmentation devant la prolifération des agents privés de sécurité, l'incitation à plus de fermeté de la part de l'appareil judiciaire. Les peines de prison ont nettement augmenté, en nombre comme en durée. Vingt ans

Stimulées par la consommation des drogues, la petite et la moyenne délinquance sont toujours aussi vivaces dans les centres urbains tandis que les sommes dépensées pour les réprimer sem-blent l'avoir été en pure perte. Pi, la politique judiciaire menée dans la précipitation et dans l'improvisation a produit des effets pervers, conduisant au surpeuplement car-céral, lui-même générateur de dys-

Tel est le diagnostic autour duquel se sont rassemblés à Montréal, durant trois jours, près de neuf cents personnes venues d'une trentaine de pays, étus, profession-nels divers et responsables politiques de haut niveau.

Unanimes sur le constat, les par-ticipants à la conférence de Montréal ne l'ont pas moins été sur les mesures à prendre pour faire face. Le document final, approuvé par les participants, souligne ainsi que « c'est au niveau de la cité que doit, avant tout, se mener une polipubliques de tous niveaux doivent soutenir les efforts de prévention développés au plan local ».

Les congressistes insistent aussi sur le rôle essentiel que doivent

ment des kossirs, des ecoles, de la police et de la justice « pour mettre en œuvre des solutions à long terme tout en répondant aux besoins immédiats ». « La prévention est l'affaire de tous, poussuit le texte. Les dirigeants politiques doivent favoriser le développement d'une solidarité entre les membres de la collectivité. » de la collectivité. »

#### Dès la petite

Réunis en commissions, les congressistes auront également tenté de cerner les causes qui produisent la délinquance urbaine. Aux causes classiques désormais bien identifiées que sont le chômage, la pauvreté, l'absence de logements sociaux, ils ajoutent les déliciences d'un système éducatif déficiences d'un système éducatif inadapté, la marginalisation de larges secteurs de la population, notamment dans la jeunesse, une autorité parentale défaillante et un environnement urbain trop souvent hostile. La toxicomanie joue dans ce contexte un rôle d'accélérateur, à la fois conséquence des facteurs précédents et cause de délinquances encore plus affirmées.

La riposte, estiment les congres-sistes, doit s'exercer des le plus jeune âge. Poussés par les Améri-cains, ils insistent sur la nécessité de mener une politique « de la petite enfance incluant des soins pré et postnataux et une assistance nutritionnelle pour les mères et les

rémoin de la vigneur du mouve-ment féministe américain, la décla-ration finale contient, aussi, un paragraphe consacré aux violences

Le congrès de Saclay

# Changement de cap au Syndicat des commissaires

Le dixième congrès du Syndicat des commissaires et des hauts fonctionnaires de la police nationale, s'est réuni à Saclay (Essonne) du 10 au 13 octobre. Il marque un tournant pour cette organisation qui, depuis 1981, s'est souvent opposée aux gouvernants socialistes, la nouvelle équipe dirigeante faisant le pari de la réforme, du dialogue et de la modernisation. M. Pierre Joxe est venu dire aux congressistes sa a grandes satisfaction », après les déclarations du premier ministre sur la sécurité intérieure (le Monde du 11 octobre).

par des politiques nationales », qui acceptent de prendre à leur charge une partie du lourd financement que nécessite la prévention. « Il est temps de créer une banque de données internationales qui informera tous les responsables locaux de nos différents pays sur les programmes pilotes en matière de Le Syndicat des commissaires tourne la page. Si les travaux de ce congrès disent vrai, c'en est fini des crispations corporatistes et hiérar-chiques, du fiirt avec les paris de droite et leurs discours sécuritaires, des réserves et des réticences devant les réformes, de toutes ces grammes pilotes en matière de lutte contre la délinquance », affirme encore la résolution finale. attitudes défensives qui, à travers les porte-parole du syndicat, don-naicat parfois du corps des commissaires l'image d'une citadelle assiégée. Profondément remaniée Objet de discussion à toutes les conférences internationales où se et rajennie, son équipe dirigeante a décidé, selon la formule de rencontrent les chefs d'Etat, la drogue aura fait une entrée en force dans les travaux des congressistes. ecrétaire général,

de se « rapprocher de ceux qui avancent » et de ne plus faire partie de « ceux qui regardent passer le

progres ».

« Désormais, explique M. Havrin, qui était jusqu'alors directeur départemental des polices urbaines du Lot, nous allons défendre d'abord la police, ensuite l'ensemble des personnels, esfin, et par conséquent, le corps des commissaires. Chefs de service nous sommes resugnables de vice, nous sommes responsables de tout le monde. Même si cela nous coûte, nous devons faire cet effort. Je viens du terrain, et je sais qu'il y a un décalage entre les querelles des étais-majors syndicaux et la

Tournant le dos à l'attitude frileuse de ses prédécesseurs, il n'exclut donc pas des contacts sereins, sans sectarisme, sans a priori » avec les autres organisations majoritaires, représe inspecteurs ou les policiers en tenue. Interrompu depuis près de dix ans, le dialogue pourrait ainsi reprendre avec le Syndicat national autonome des policiers en civil (SNAPC), et surtout avec la Fédéonome des syndicats de police (FASP).

#### $L'_{<}$ exclusion sociale >.

Quant à la désignation par M. Michel Rocard, premier ministre, de la police nationale comme «laboratoire de la modernisation du service public», elle reçoit un accueil eminousiaste: « Le laboratoire de la modernisation de service public », elle reçoit un accueil eminousiaste: « Le laborat d'accept d toire? On est super d'accord! répond M. Havrin. Et nous ne vouions pas en être les laborantins, mais les chercheurs, les initia-teurs. » A Saciay, ce changement de ton s'est traduit symboliquement par l'absence du commissaire Yves Jobic, dont la défense, il y a encore moins d'un an, avait entraîné le syndicat dans une partie de bras de fer avec le monde judi-

ciaire, et singulièrement avec le Syndicat de la magistrature. Responsable d'un groupe de tra-vail consacré sux relations com-plexes nouées par la police, les médias et la justice, M. Mireille Ballestrazzi assure d'ailleurs que l'affaire Jobic a'y a « pas du tout » été évoquée : « Tout comme le mot « bavure », on l'a laissée de côté ; elle ne peut être considérée que comme une grosse anecdote. > Chef de l'Office central pour le répression des vois d'œuvres et objets d'art, M= Ballestrazzi, étue fait partie de la nouvelle équipe du syndicat, où l'on remarque égale-ment M. Ange Mancini, chef du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. L'une est âgée de trente cinq ans, l'autre de quarante-cinq, tandis que M. Havrin approche des quarante-deux ans.

Mais ce sont surtout les idées réformatrices avancées par ce congrès qui illustrent le change-ment de cap du syndicat. En témoi-gne un volumineux rapport réalisé sous la direction de M. Richard Rousenet délégné de Plude-Bousquet, délégué de l'Ilo-de-France, et intitulé « Dix propositions pour une nouvelle relation polico-population ». Partant d'un regard lucide sur « l'image de mar-que réelle du policier » — « tenue

commissariats, contraventions injustifiées ». — cette réflexion autocritique voudrait réhabiliter les notions de « solidarité urbaine » et d'« urgence sociale » dans l'action policièr

un régulateur de la vie sociale, peut-on y lire. Par son action, il contribue à créer ou à renforcer les solidarités sociales. de proximité sociale », la police est caps: l'immigration, la quête d'un premier emploi ou le chômage, l'arriération culturelle, voire sence culturelle, etc. ». Cette prise en compte de la fonction d'a alarme » de la sécurité publique face aux « situations d'exclu-sion sociale » amène les commissaires à mettre en cause aussi bien les conditions de l'accueil fait au public dans les commissariats que la trop faible « association partici-pative des personnels à la gestion

En découlent des propo inédites. Ainsi de la création de « comités de concertation », groupant les « forces vives des commissariats » et les « autorités morales de la cité », des élus aux associations, qui seraient en quelque sorte « la conscience du commissariat son forum intérieur » et où la ulation pourrait exprimer ses griefs à l'encontre de la police. Ainsi également de l'instauration de « cercles de qualité » où les policiers de base pourraient s'exprimer sur « l'amélioration des conditions de travail », permettant la naissance d'une « véritable culture technique spécifiquement policière ». Ainsi encore des propositions, plus pragmatiques, sur la réorganisation des « espaces d'accueil », l'écoute attentive des femmes victimes d'agressions sexuelles ou de violences conju-gales, ou la possibilité de requérir un hôtelier ou un restaurateur afin

#### Remiorisation et rénovation

Le congrès des commissaires s'est aussi interrogé sur la politique marché unique européen. L'instau-ration d'une direction de la communication et des relations publiques a été proposée, ainsi que de « journées transparence », sorte de journées portes ouvertes réservées aux médias. La création d'une direction des relations internationales a été suggérée, accompagnée de la mise en place de « conseillers

de sécurité » dans les ambassades. Autant de démarches qui ne pouvaient que séduire M. Joxe, partisan depuis 1984 de la modersation d'une police par trop sousdéveloppée. Dans un minutieux exposé pédagogique de près d'une heure et demie, le ministre de l'intérieur a, cependant, fait com-prendre aux commissaires qu'ils n'avaient pas le choix : « Un service public qui n'évolue pas en fonction des besoins de la société, qui ne s'adapte pas, meurt, est remp par d'autres. (...) Ceux qui n'adopteront pas cette démarche, par mauvaise volonté ou inaptiprofessionnel en sera naturelleprojessionnes en sera naturelle-ment fortement influencé. On ne peut pas vouloir diriger un service public sans se diriger dans la direction qui lui a été fixée. »

Celle-ci n'est autre que le « laboratoire » évoqué par M. Rocard dont M. Joze a décliné les objectifs: « revalorisation et rénovation du métier de policier ». Insistant sur « l'extrême avantage que constitue, pour la police, le fait d'avoir un taux de syndicalisa-tion élevé », le ministre de l'intérieur n'a pas oublié d'annoncer les mesures catégorielles qui, en 1990, accompagneront cet effort de remise en cause et qui, pour les commissaires, concernent aussi bien le logement que l'avancement ou l'ouverture de débouchés vers le corps préfectoral...

□ Une municipalité de la Moselle réclame la dissolution de PNFF.

Le conseil municipal d'Andunle-Tiche (Moselle) a réclamé. samedi 14 octobre, la dissolution du Parti national français et curopéen (PNFE) et de tous les groupuscules néonazis. Cette demande fait suite à l'agression de trois jeunes gens, qui sortaient d'une boîte de nuit où s'était produit un groupe punk, par une bande de treize militants néonazis et de sympathisants du PNFE.

# La prévention réhabilitée

par Georges Marion

N cloturant, vendredi 13 octobre, la conférence de Montréal, maire (PS) d'Epinay, président du és territoriales européennes pour la sécurité tion. «Les pays qui appliquent conjointement une politique de répression et de prévention sans omplaisance sont les seuls qui ont pu, icl, annoncer une stabilisation voire une diminution de la délin-

maire d'Epinay tirait autant le bilan des travaux de la conférence ou'il faisait celui d'una période durant laquelle une répression sans fai-blesse était considérée comme le seul moyen efficace pour lutter contre la délinquance.

Car tel est le premier et sans doute le plus important enseignement de Montréal : la conférence a marqué un tournant idéologique, rendant caduca, sans donte définitivement, les discours sur le prétendu xisme de ceux qui se refusent à voir dans l'intervention policière et la prison la panacée de la lutte

contre la délinquance. Rien ne l'aura autant souligné que la présence simultanée à Montréal de hauts policiers soviétiques et de maires Le succès est-il pour autant défi-

américains. Leurs problèmes sont désarroi devant des phénomènes qu'ils n'ont pas su maîtriser alors qu'ils ne manquaient ni de policiers ni d'établissements pénitentiaires. L'attention qu'ils ont portée aux

travaux de la conférence constitue le second enseignement du congrès de Montréal. Les solutions qui y ont été proposées n'étaient pas tou-jours révolutionnaires. Beaucoup d'expériences échencées lors des travaux en commission sont, decuis des années, le lot commun des spécialistes, sinon des profanes qui interviennent sur le terrain de la

délinguance. La conférence aura montré que la philosophie de la prévention est désormais partagée par beaucoup, désarroi explique parfois mieux que leurs convictions le zèle des nouveaux convertis. Mais le fait est là : le discours sur la prévention de la délinguance est en train d'acquérir

Ce sont deux autres vigiles de la

même société, Frédéric Borvon, vingt et un ans, et Michel Kaspa-

rian, quarante-neuf ans, qui ont organisé un guet-apens. Les deux victimes et leurs assassins auraient

en une altercation quelques heures

Les policiers et les magistrats du

son statut, d'apparaître comme la

nitif ? L'une des autres leçons de qu'on ne fait une bonne prévention qu'avec de bons moyens. Moyens théoriques — la France dispose de qualques réserves — comme moyens financiers. Là réside la difficulté. La prévention efficace est celle qui peut déployer une panoplie diversifiée, permettant d'agir sur tous les fronts à la fois. Technique coûteuse que les communes sont d'autant moins disposées à assumer que pour être devenu un article frenceis d'exportation reconnu, la prévention n'est pas électoralement productive. ∢ Ça ne coûte certes pas de voix, reconnaissait un congres-siste, élu municipal d'une importante ville du sud de la France, mais ça n'en rapporte pas non plus. Autant dire que s'il faut engager des millions dans la réhabilitation de HLM et sacrifier pour cela une pie-cine olympique électoralement plus

fond des problèmes trop longtemps discutés sur le mode démagogique.

prendre en considération pour lut-ter efficacement contre l'usage et le trafic de drogne. Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Mme Catherine Lalumière, qui présidait la dernière séance du

payante, un maire n'héaltera pas

#### Trois membres présumés des Brigades rouges arrêtés à Paris

Trois membres présumés des Brigades ronges italiennes ont été arrêtés, jeudi 12 octobre, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), après une opération conjointe des policiers de la brigade criminelle et des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris.

Né en 1955, Enzo Calvitti était l'objet d'un mandat d'arrêt interna-tional émis à Rome le 26 juillet 1982. Sa compagne, Anna Mutini, née en 1956, et Dario Faccio, né en 1959, ont été interpellés en sa com-pagnie. Ils étaient porteurs de faux documents d'identité. Tous trois ont été présentés, samedi 14 octobre, an juge d'instruction Gilles Rivière, remplaçant le juge Jean-Louis Bruguière actuellement en déplacement en Afrique où il

Conformément au mandat italien, Euzo Calvitti a été inculpé d'homicides volontaires, détention et port d'armes. Membre présumé de la direction stratégique des BR, il est accusé par la justice italienne d'avoir participé aux attentats commis en 1981 contre un gardien de prison, un commissaire de police et un ancien directeur de la DIGOS (police politique). Anna Mutini et Dario Faccio ont été inculpés de faux et usage de faux. Ces arrestations font suite à celles, en septembre, de cinq autres briga-distes cachés à Paris (le Monde des 7 et 8 scotembre).

#### **EN BREF**

Disparition d'un détenu à la pri-son des Baumettes. — Ni barreaux sciés, ni porte forcée, ni corde retrouvée... Marc Randjel, vingt-sept ans, porté évadé depuis samedi 14 octobre, a quitté la pri-son des Baumettes, à Marseille, par des moyens encore mystérieux. Les enguêteurs out d'ores et déià écarté enquêteurs ont d'ores et déjà écarté une première piste, celle d'une fuite à l'issue du match de football qui opposait, samedi après-midi 14 octobre, une équipe de détenus

à l'équipe du quartier de Mazar-gues. Selon l'hypothèse la plus vrai-semblable, le détenu aurait réussi à se glisser dans une poubelle. Une scule certitude : Marc Randjel ne se trouve plus dans l'enceinte de la prison, qui a été fouillée de fond en comble.

L'enquête sur la mert du général Favreau. — Solon les promiers résultats de l'autopsie du corps du général Favreau, repêché, vendredi 13 octobre, dans la Derdonne, l'autopsi converteur milidogne, l'ancien gouverneur mili-taire de Paris n'est pas mort noyé. Sud-Ouest dimanche, a affirmé que le général avait été roné de coups avant d'être jeté dans la Dor-dogne et qu'il était déjà mort au moment de l'immersion ou qu'il a immédiatement succombé à une hydrocution. Pour les enquêteurs, l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'une agression commise par des voleurs de voitures (« pirates de la route») et qui aurait mal tourné du fait de la résistance que le général aurait

#### A Grenoble

#### Arrestation des meurtriers présumés de deux vigiles

GRENOBLE

de notre correspondant

Les engêteurs de la police judi-ciaire ont arrêté, dimanche 15 octobre, les auteurs présumés du double assassinat survenu dans la nuit du 12 au 13 octobre d'EDF à Grenoble. Deux employés de la société de gardiennage Vigi-lia, qui faisaient une ronde de surdécharges de chevrotines...

#### parquet refusaient toujours, diman-che soir, de révéler les raisons qui ont conduit les quatre hommes à se quereller puis à en venir au règle-ment de compte sanglant dans les locaux d'Electricité de France.

(le Monde du 13 octobre) dans les veillance, avaient été tués par des

Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969),

Jacques Fauvet (1969-1982), André Laurens (1982-1985) Rédacteur en chef : Daniel Vernet Corédacteur en chef : Claude Sales Administrateur général : Bernard Wouts

7 RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Tél. : (1) 42-47-97-27 Telex MONDPAR 650572 F; Télécopieur : (1) 45-23-06-81

عِلَدًا مِنْ الْأَصِلُ

La totalité des 134 élèves et des 40 enseignants de l'Ecole nationale Louis-Lumière à Marne-la-Vallée, qui prépare aux métiers du cinéma, sont en grève « illimitée » depuis le 5 octobre. ils réclament la destitution du proviseur, accusé d'autoritarisme et d'incompétence. Leur coière se double d'une inquiétude quant au statut de l'école, face aux échéances européennes.

L'établissement, dont les nouveaux bâtiments ont été inaugurés à la rentrée, ressemble à un vaste paquebot cerclé de métal. L'atmopaquebot cercié de métal. L'atmo-sphère, pourtant, n'est pas à la plai-sance. Les élèves, qui préparent en deux ans un BTS de cinéma, de son ou de photo, s'opposent passion ment au proviseur, qui règne sur l'école depuis deux ans. Lorsqu'ils parlent de M. Helios Privat, lears yeux luisent d'indignation. « Ce ne sont pas deux promotions qu'il est en train de tuer, c'est l'école tout entière , affirme Hervé, vingt-trois ans, qui révait depuis six ans d'entrer dans cette institution que l'on appelle encore parfois « Vaugi-rard », du nom de sa précédente

Ancien principal de collège, M. Privat est d'abord accusé de ne pas comprendre les contraintes pro-

MONTPELLIER

de notre correspondant

Après une grève de dix jours sui-vie par les deux tiers des ensei-gnants, le personnel du collège Victor-Hugo de Sète (Hérault) a

victor-ringo de Sete (Fierant) a obtenu le renvoi du principal de l'établissement, M. Claude Garcia, qui sera affecté au rectorat pour s'occuper des questions artistiques.

Le recteur a également muté dans un autre établissement le conseiller

d'éducation. M. Armand Alba.

d'education. M. Armand Aloa.

Cest une mesure d'apaisement
destinée à mettre en place une nouvelle structure administrative au
sein de l'établissement, a expliqué
le recteur, M. Bernard Toulemonde. C'est un peu comme un cas
de divorce. On ne sait plus qui est
recnousable meit les nerconnes ne

Le conflit entre les enseignants et le principal avait commencé le 24 juin dernier. Le chef d'établisse-

ment s'était vu reprocher d'avoir divulgué au personnel des informa-tions confidentielles d'ordre médi-

cal concernant l'un des enseignants. Les syndicats avaient aussitôt porté plainte et une

responsavie, mais iet personne peuvent plus vivre ensemble. »

্র জন্ম কর্মনার ক্রান্ত বিভাগ ক্রমনার ক্রমনার

pres an cinéma. « Il applique stric-tement le règiement d'un lycée technique, explique vivament Ber-trand, étudiant en deuxième année. Nous sommes soumis à des horaires rigides, alors qu'un tour-nage peut durer de 5 heures du matin à 10 heures du soir. » Les matin à 10 heures du soir. » Les élèves reprochent an proviseur de paralyser leur travail en faisant peser sur l'école une chape admi-nistrative insupportable. Comment, par exemple, réaliser des courts métrages, si M. Privat s'oppose à ce que les jeunes sortent le matériel le samedi, le dimanche ou la mait? Au-delà de ces considérations

pratiques, élèves et professeurs déplorent les façons « centralisa-trices » de M. Privat. Les exemples abondent de ce que tous considè-rent comme des vexations et même rent comme des vexations et même du chantage. Un professeur se plaint que le proviseur lui ait demandé de renoncer à la grève pour l'autoriser à participer à un festival de l'inage, « C'est la répu-tation même de l'école qui est en jeu, déclare un étudiant. Si aous ne sommes plus représentés nulle part et si les professionnels s'apercoivent qu'on nous traite comme des lycéens, nous cesserons d'être

Regroupés dans la salle des pro-fesseurs, les enseignants ne sont pas moins virulents, et leur colère se passe de sous-titres. « Cet homme s'est trouvé, sans préparahomme s'est trouvé, sans prépara-tion, à la tête d'une école où les

enquête judiciaire avait été décien-

encore dégradée, un inspecteur général était venu à la demande du

recteur faire une enquête sur place

et avait entendu toutes les per-sonnes concernées : le principal, les enseignants, les parents d'élèves et le maire de la ville.

Pour le principal, la campagne dont il était la victime reflétait une

vengeance contre un chef d'établis-sement qui fait bien son travail.

«Un conseiller d'éducation qui doit trente-neuf heures et n'en fait qu'une vingtaine en passant ses après-mid à jouer au temis, cela

n'est pas acceptable, déclare t-il. Un professeur d'éducation physi-

lorsqu'il pleut, cela ne l'est pas

Le principal trop zélé et le conseiller d'éducation joueur de

tennis ayant dû quitter les lieux, l'établissement devrait retrouver son calme et les cours reprendre

A la rentrée, l'ambiance s'étant

lois administratives sont nécessai-rement transgressées. Il a eu peur », remarque M. Edouard-Jacques Maillot, professeur d'ada-lyse filmique. Pour prouver qu'ils ne sont pas victimes d'une psychose collective, les enseignants sortent de leurs dossiers deux lettres rédi-gées par les professeurs des col-lèges dont M. Privat fut le princi-pal avant d'être nommé à l'école Lumière.

#### Trois années mouvementées

\*Nous avons vécu trois années mouvementées avec M. Privat. écrivait, en juin 1983, la section FEN du collège Jacques-Prévert de Châteauneuf-sur-Sarthe aux enseignants du collège Guillaume. Budé de Yerres, où le principal venait d'être muté. Il a tout essayé: Injures, intimidations, chantage, rapports administratifs pernicieux (...) tout ceci accompagné d'un discours pédagogique jeune, dynamique, enthousiasme qui a pu faire illusion. En octobre 1987, les professeurs de Guillaume-Budé les professeurs de Guillaume-Budé passent le message à ceux de Louis-Lumière: « autoritarisme » « mépris envers les personnes » et « mauvaise foi permanente). Le mandat de M. Privat ne semble pas s'être déroulé dans le calme et la bonne humeur. « Même trois mois après, reparler du personnage nous inspire une certaine amertume, et nous souhaitons que cette lettre vous évite le même gâchis », écri-vaient pour conclure les auteurs de cette deuxième lettre ».

Aujourd'hui, élèves et enseignants constatent à l'unisson que la situation est sans issue. La commissina d'enquête administrative menée depuis un mois par des ins-pecteurs d'académie ne leur inspire guère confiance et la discussion leur paraît inutile, même si le pro-viseur semble la réclamer. Installé viseur semble la réclamer. Installe dans son vaste bureau vitré, il refuse, en souriant, de répondre aux questions, afin, dit-il, de ne pas entrer dans la polémique. « Je suis ouvert à des négociations, déclare M. Privat, mais personne ne veut dialoguer avec moi. » A quoi ses adversaires répondent, en chœur, aven a de home volesté flouée. qu'un an de bonne volonté flouée les a largement échaudés.

La situation est encore aggravée La situation est encore aggravec par les inquiétudes que suscite le statut très particulier de l'école. Malgré un concours sélectif et la présence d'un grand nombre d'élèves possédant déjà d'autres diplômes, Louis-Lumière est un lyoée technique préparant au BTS. S'il est vrai que l'établissement jouit d'une bonne réputation, son avenir n'en est pas assuré pour autant. « Que se passero-t-il en 1993 pour les équivalences de diplômes puisque toutes les autres écoles européennes possèdent des formations en quatre ou cinq ans? », demande Mª Annie Lartigan, professeur d'anglais. Les étudiants souhaitent donc être placés sous la double tutelle du ministère de l'éducation nationale et de celui de la culture, et que leur établisse ment devienne une école d'ensei-

gnement supérieur. RAPHAĒLLE RÉROLLE

#### **SOS-Racisme et France Plus** en désaccord sur le port du foulard islamique à l'école

Le principal d'un collège de Sète

démis de ses fonctions

toires de France Plus et de SOS-

La première de ces associations affirme, dans un communiqué publié dimanche 15 octobre : « En aucun cas, au nom du pseudo-droit

#### Grève d'instituteurs à Montfermeil

Les instituteurs de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) étaient appelés à faire grève lundi 16 octo-bre par les syndicats SGEN, SNI et SNES pour protester contre la mise à l'index de deux écoles maternelles par M. Pierre Bernard, maire (divers droite) de la ville. Celui-ci a récemment décidé d'exclure du « service public de la ville » deux directrices d'école et leurs établissements, parce qu'elles avaient inscrit une quarantaine d'enfants d'immigrés, que le maire refuse d'admettre dans les écoles de sa commune (le Monde des 12 et 13 octobre). D'autre part, la CFDT et ses syndicats locaux et nationaux d'enseignants (SGEN) ont déposé vendredi 13 octobre un recours devant le tribunal adminisrecours devant le tribunal adminis-tratif de Paris pour obtenir l'annu-lation de la décision du maire. Le même jour, la préfecture de Seine-Saint-Denis a reçu M. Bernard et l'a « mis en demeure de revendr sur a distant d'élècie . Sevendi me sa décision illégale». Samedi, une manifestation de soutien au maire avait réuni deux cents personnes, dont M. Eric Raoult, député (RPR) de Seine-Saint-Denis, devant l'hôtel de ville de Montfer-

La polémique née du port du de la différence, on ne doit introfoulard islamique par des élèves dans deux établissements scolaires, à Creil et à Marseille, donne lieu à conscience est à l'origine de toutes des position contradiotoires de France Phys. et de SCOS les autres libertés, nous devons comprendre pourquoi la laïcité doit rester la colonne vertébrale de la tolérance, de la liberté, de la démocratie. - France Plus demande au ministre de l'éducation nationale d'« imposer d'urgence le respect de la laicité face aux foulards, aux kipas ou à tout autre signe religieux, qui ris-quent de menacer la paix à l'école. Les enfants ne doivent en aucun cas servir d'otages aux égoïsmes fanatiques des adultes ».

M. Harlem Désir, président de SOS-Racisme, nous a déclaré, pour sa part, le même jour : « On ne peut interdire l'inscription d'un enfant à l'école en vertu de la lat-clié. Faut-il rappeler que la latcité, c'est d'abord le respect de la liberté de conscience? La vraie question n'est pas d'être pour ou contre le foulard à l'école publique, mais de savoir à quelle école iront ces enfants, et comment réus-sir leur intégration. Ce n'est certainement pas en plaçant les enfants musulmans devant un choix impossible entre leurs parents, leur religion, d'une part, et l'école, d'autre part, qu'on favorisera leur équilibre et leur insertion. Où mènera l'Interdiction de les inscrire à l'école publique? A leur inscription dans des écoles coraniques et à la multiplication de ces écoles, aujourd'hui peu dévelop-pées en France. » Selon le prési-dent de SOS-Racisme, « c'est à l'école de Rousseau, de Voltaire et des Lumières qu'avec ou sans fou-leur ces aufonts amprendront le lard ces enjants apprendront le mieux à résister à l'obscuran-

RELIGIONS A Compiègne Les carmélites

> piègne (Oise), qui, l'année du Bicentenaire de la Révolution française, ont demandé au gouvernement — et obtenu la reconnaissance légale de leur communauté, en vertu de la loi de 1901 sur les associations (qui leur permet d'obte-nir un régime fiscal compara-ble aux associations reconnues d'utilité publique). L'histoire des carmélites de

renouent le dialogue

nières, les carmélites de Com-

Elles ne sont pas rancu-

Compiègne a été immortalisée par Georges Bernanos, qui, dans Dialogue des carmélites (1952), reconteit la dispari-tion, dans des conditions tragiques, de cette communauté. Seize religieuses du carmel de Compiègne avaient été arré-tées, puis guillotinées le 17 juillet 1794, béatiliées en 1800 Confidence la 1906. Cet épisode de la Révolution a inspiré à Gertrud von Le Fort, la Dernière à l'échafaud, dont Georges Berd'un film, puis d'une pièce de

Le décret de reconnaissance légale des carmélites de Complègne a été signé par M. Michel Rocard le 15 octobre 1989, jour de la fête de sainte Thérèse d'Avila, rénovatrice des carmels. En toute

**ENVIRONNEMENT** 

Deux ans après la tempête

# La forêt bretonne en convalescence

Deux ans après la tempête du 15 octobre 1987 qui a dévasté la Bretagne, les *∢ états* généraux des oubliés de l'ouragen > se sont tenus, dimanche 15 octobre, à Quimper, à l'initiative de l'Association des consommateurs de Bretagne et de SOS-Environnement. Les protestataires dénoncent notamment des indemnisations très insuffisantes attribuées « à la tête du client ».

CONCARNEAU

de notre envoyé spécial La forêt bretonne est encore en détresse. On a certes sorti l'essen-tiel des chablis – quelque six mil-lions de mètres cubes de bois cassé ou abattu par le vent - mais il en reste 10 000 mètres cubes sur place, dans un enchevêtrement inextricable de troncs et de branches. Pour dégager ces fourrés à la toncomeuse et ouvrir l'accès aux engins de débardage, il en coûte au bas mot 15 000 F l'hectare, soit au moins 150 millions de francs à débourser encore. Pour l'Office national des forêts (ONF), ce genre de travaux fait partie du cabier des charges et le vente du cahier des charges, et la vente du bois par adjudication permet de oons par adjudication permet de reutrer à peu près dans ses frais. « Nous avons vendu sans perte », affirme M. Pierre de La Broise, directeur régional de l'ONF pour la région Bretagne. Nous avons expédié le bois en grande quantité jusqu'en Italie et en Espagne. »

Mais, pour les propriétaires privés, qui possèdent 90 % des sur-faces boisées – ils sont vingt-cinq mille dans le seul Finistère! – la tempête reste une catastrophe. Très peu de propriétaires exploi-taient réellement leurs forêts, d'une médiocre qualité, et suriout, mor-celées au fil des successions. Le granit breton offre des sols pauvres et peu profonds. Quant an littoral, battu par les vents marins, il ne battu par les vents marins, il ne donne que des arbres courts sur trone, torturés, donc pas du tout intéressants pour les scieurs. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la Bretagne n'ait que 10 % de sa surface boisée (contre 25 % en moyenne française). Pour ces propriétaires-là, obligés de faire le

tempête a dévoré en une nuit un patrimoine à valeur beaucoup plus esthétique qu'économique.

Pour le reconstituer, il faut planter. Très peu l'ont déjà entrepris, et cela valait finalement mieux en cette année d'exceptionmelts en certe année à exceptan-nelle sécheresse. Les rares tenta-tives de reboisement se sont parfois soldées par de cuisants échecs. « Nous avons replanté 400 hec-tares entre l'automne 1988 et le printemps 1989, explique M. Bernard Gérard, le bouillant délégué régional du Conservatoire du litto-ral. Entre 30 % et 40 % des arbres plantés en mars 1989 ont séché sur pied. La sécheresse est notre deuxième tempête! »

A l'ONF, on se montre beaucoup plus screin. C'est que l'Office, tout occupé à débiter, débarder et vendre les chablis, n'a pratiquement pas eu le temps de replanter encore. On a disposé quelques jeunes plants en forêt d'Huelgoat, dans le centre Finistère, mais seuloment pour reconstituer la sanvagerie du fameux chaos. Les touristes apprécient les chaos de rochers moussus, mais ils n'aiment guère dehors de ces plantations, qu'on pourrait dire d'ornement, l'ONF n'a reboisé que 250 hectares en Bretagne, soit tout de même 400 000 plants. « Sur les 50 000 hectares boisés de la région, 10 000 ont été touches de la région, 2000 neullement cont à mais 3 800 seulement sont à replanter complètement », précise le directeur régional. L'ONF terminera donc l'exploitation des cha-blis cet hiver 1989-1990 et ne se lancera dans les replantations « en grand - que les années suivantes, en 1991, 1992 et 1993. Les forestiers d'Etat, traditionnellement, ont tout le temps pour eux.

#### Des arbres à la place du mais

Bien qu'il soit aussi un organe d'Etat disposant de la pérennité, le Conservatoire du littoral a profité de la tempête pour bousculer cer-taines habitudes. Situé en première ligne, son patrimoine forestier a beaucoup souffert de l'ouragan, notamment dans le sud du Finis-tère, du côté de Fouesmant et de

de conserver les sites naturels en l'état, le Conservatoire a décidé d'aller cette fois plus loin pour compenser les dégâts. Chaque fois qu'il le pourra, il rachètera des terres agricoles ou des friches littorales pour tâcher de reconstituer des forêts côtières. « Nous boiserons même ces champs de mais, annonce M. Guy Lengagne, prési-dent du Conservatoire, en montrant un espace agricole récem-ment acquis dans l'anse Saint-Laurent. On a constaté, en effet, que les forêts littorales demeurent l'unique protection de la mer contre les pollutions agri-coles, en même temps qu'elles offrent une zone privilégiée de pro-menade et de loisir.

Mais que replanter? «L'idéal serait le chène vert, dit Jean-Romain Vuillermoz, le chef de centre ONF. A Noirmoutiers, les chênes verts recépés (coupés au sol) sous la Révolution sont toujours là deux cents ans après. Ils résistent à tous les vents et à tous les plétinements. • Traditionnellement, cependant, la Cornouaille s'est mise au pin sylvestre, à l'épi-céa de Sitka et au cyprès de Lambert qui poussent au milieu des chênes et des hêtres spontanés. Mais les cyprès, très volumineux, ont été très souvent déracinés par la tempête. Pins et épicéas ont cassé net. On va donc replanter moins de résineux, qui sont fra-giles, et multiplier les feuillus. Sans dogmatisme toutefois.

A Fouesnant, les pins centenaires des dunes de Beg-Meil ont été hachés menu le 15 octobre. Il a fallu tout replanter. Quelque douze mille arbres au total (acacias, pins, érables), dont une bonne partie devra être remplacée après l'été torride de 1989 qui les a fait sécher sur pied. Le maire, Roger Le Goff, ne se décourage pas. De toute façon, il y a encore beaucoup de bols à débiter et à sortir, dit-il. Il nous faudra encore plusieurs années pour tout remettre au net, et au moins quatre-vingts ans pour retrouver les frondaisons d'avant > Les gens de l'ONF le savent : la gestion d'une forêt est une longue patience. D'autant plus longue que la tempête, elle, a fait ses ravages en quelques heures.

**ROGER CANS** 

# DEFENSE

Le remplacement des Crusader sur les porte-avions

#### L'amiral de Gaulle vole au secours de la marine

de l'ancien président de la République, l'amiral Philippe de Gaulle a voié au secours de son armée d'origine, à l'occasion d'un débat qui oppose adversaires et pertisans de l'achat, par la France, d'avions de combat américains pour remplacer les Crusader actuels embarqués sur le Foch et le Clemenceau.

Cela s'est passé le mercredi 11 octobre, devant la commission sénatoriale des affaires étrangères et de la défense dont l'amiral de Gaulle est membre et qui entendait le chef d'état-major de la marine,

l'amiral Bernard Louzeau. Depuis quelques mois, en effet, l'état-major de la marine, qui doit prévoir le remplacement des avions Crusader de défense aérienne sur les deux porte-avions français, a envisagé plusieurs solutions, compte tenu du fait que ces appa-reils d'origine américaine ont une trentaine d'années et qu'ils ont besoin d'être remplacés à partir de 1993. Or, la version navale ACM du Rafale de la société Dassault ne

Gaulle Comment, pour l'aéronautique navale, assurer, durant les cinq années, une défense aérienne crédible des porte-avions, s'il est admis qu'il serait incohérent de laisser sens protection aérienne des bâtiments aussi prestigieux ?

sera pas prête avant 1997 et, plus

probablement, en 1998, lorsque, de surcroît, entrera en service le porte-

avions aucléaire Charles-de-

Parmi les options envisagée deux retiennent plus spécialement l'attention. La première consiste à prolonger l'existence des Crusader en renforçant la structure de l'avion et en modernisant ses équipements de bord pour les mettre au standard des intercepteurs Mirage F-1 de l'armée de l'air. La seconde est l'acquisition d'une

Sénateur RPR de Paris et fils quinzaine de F-18 d'occasion au sorte que la France puisse disposer près de la marine américaine, le de forces armées correctes, même temps que le Rafale ACM puisse s'il devait s'agir d'acheter des remplir ses missions,

Le constructeur du Rasale et la Il est de sait que c'est du temps marine française s'opposent sur les évaluations technico-opéra-tionnelles et financières de ces du général de Gaulle, chef des armées, à l'Elysée, que la marine avait été autorisée à acquérir des deux solutions. Dassault redoute, en réalité, que l'achat de F-18 ne ferme la porte à terme à l'adoption de la version navale du Rafale et, de son côté, la marine craint que le Crusader rénové continue à avoir des performances inférieures à celles des avions auxquels les cir-constances l'amèneraient à faire

#### Un débat politisé

En privé, le président (socia-liste) de la commission de la défense de l'Assemblée nationale a même confié qu'il lui paraîtrait inconcevable que ronle sur le pont d'un porte-avions baptisé Charlesde-Gaulle un appareil made in USA...

Dans ce débat politisé à l'extrême, dont l'enjeu est le sort d'une production nationale conçue par une société aéronautique pro-che du RPR, l'amiral de Gaulle n'a pas hésité à prendre le parti de son armée d'origine.

Devant l'amiral Louzeau, le fils du fondateur de la Ve République est intervenu au Sénat pour souligner la gravité de la perte d'efficacité technique et les risques encourus par les pilotes si les Cru-sader étaient maintenus. L'annial de Gaulle a expliqué à ses collè-gues que l'ancienneté de ces avions obligeait aujourd'hui l'aéronautique navale, à laquelle il a jadis appartenu, à leur consacrer soixante heures de travail pour une heure de vol. Ce qui est une opération chère pour l'Etat. Mais, surtout, le sénateur RPR de Paris a tenu à rappeler que le général de Gaulle avait toujours fait en

matériels étrangers.

Crusader aux Etats-Unis, à une époque, il est vrai, où il n'existait pas, en production ou même en pro-jet, d'avion national comparable.

La solution du F-18 va, cepen dant, perdre son plus chand partisan, uni est le vice-amiral d'escadre San, qui est le vice-annual à co-cal-Guirec Doniol, chef du service cen-tral de l'aéronautique navale. L'amiral Doniol quitte, en effet, l'état-major de la marine pour prendre, probablement la semaine prochaine, les fonctions de conseil-ler du gouvernement pour la

JACQUES ISNARD

#### REPÈRES

#### SOLIDARITÉ L'abbé Pierre défend les enfants exclus

€ L'enfant et la famille > sera le thème des troisièmes Rencontres humanitaires internationales, qui numanitaires internationales, qui auront lieu du samedi 28 octobre au mardi 31 octobre à Granoble, Présentant ces journées, l'abbé Pierre a notamment déclaré : « Les mutations économiques, sociales et culturelles de la société écono-mique entraîneront de nombreuses exclusions, non seulement de familles mais au sain même de celles-ci. > Selon le fondateur des Communautés Emmads, ces rancontres devraient permettre de faire des propositions e pour le création d'un véritable partenariet social, l'encouragement des actions innovantes, quelles que soient leurs origines, et le dévelop-pement de la convivialité ».

► Rencontres humanitaires înternationales, Saint-Jean-de-Serres, 30350 Lédignan.

البدر

American Commence of the Comme

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

The second secon

# **COMMUNICATION**

#### Nouvelle formule pour « le Parisien »

Notre objectif, c'est la conquête de la mégapole parisienne, la première d'Europe, avec ses onze millions d'habitants dont 63 % n'achêtent aucun quotidien » : le pari lancé par M. Martin Desprez, gérant et directeur général du Parisien, devrait être teau, selon lui, grâce à sa nonvelle formule. Le Parisien nouveau est paru lundi 16 octobre. Son format a été lundi 16 octobre. Son format a été agrandi — il s'agit du format « ber-linois » qui est aussi celui du Monde – et sa pagination moyenne accrue (44 pages). Doté d'une maquette plus aérée dans laquelle le volume de la quadrichromie a été triplé et celui des photos dou-blé, la nouvelle formule du quotidien-vedette du groupe Amany se divise en plusieurs par-ties rassemblées en un seul cahier : la première — intitulée « France-Monde » — est consacrée à l'international et à la politique intérieure et fait une plus grande part à l'enquête et au reportage; la seconde – intitulée « Mégapole » - traite de Paris et de sa région dont les pages départementales et celles consacrées au sport local, tandis qu'en fin de journal, les lecteurs trouvent les rubriques « Vie pratique », « Lossirs », « Immobi-lier », etc. vues sons l'angle de la région, ainsi que des articles sur le tourisme et les médias...

Quatre cent mille exemplaires du Parisien seront progressivement imprimés sur les rotatives du Monde à Ivry; le reste le sera dans Monde a IVIY; is read to Saint-Ouen, qui son imprimerie de Saint-Ouen, qui modernisée. sera ultérieurement modernis Grâce à cette nouvelle formule, inspirée des expériences du quoti-dien japonais Yomiuri Shimbun et de l'américain News Day, le journal compte dépasser une vente de 500 000 exemplaires d'ici à trois ans. Pour y parvenir, le Parisien, qui a vendu en moyenne 402 085 exemplaires, selon son éditeur, pendant le premier semestre 1989 (soit presque 50% de plus que son concurrent France-Soir) privilégie trois axes : l'amélioration systématique de la qualité, le main-tien d'un prix de vente bas – le but est de conserver ce prix à 4,50 F pendant sept ans, - le développement des moyens promotionnels et du portage à domicile.

Le journal du groupe Amanry va aussi développer sa publicité (28 % de ses recettes aujourd'hui). Il daire gratuit en Seine-Saint-Denis qui pourrait être ensuite implanté dans d'autres départements.

Réalisé par deux cent vingt journalistes, âgés de trente-deux ans en moyenne, le Parisien sera soutenu par une campagne d'affiches conque par RSCG (15 millions de francs).

Y.-M. L

□ Radio-France Internationale New-York. — Depuis cet été, Radio-France Internationale (RFI) est relayée en partie par la station FM de New-York WNYE, qui appartient au Board of Educa-tion de la ville. En novembre, les programmes en français de RFI atteindront quatre heures journa-lières, le matin entre 6 h 30 et 8 h 30, le soir après 23 h. Un émet-teur sur l'Empire State Building permet une bonne réception dans l'agglomération, sur la fréquence 91,5 MHz. RFI soubaite dévelopaméricaines des accords du même type; le programme mondial en français de RFI est déjà repris en partie sur les réseaux câblés abonnés au réseau de télévision universitaire Scola. La polémique sur la sortie d'« Indiana Jones »

#### **Une lettre** d'United International Pictures

A la suite de l'entretien accordé par le directeur du cinéma Max-Linder, M. Jean-Jacques Zilber-mann, au Monde du 13 octobre, à propos de la polémique sur la dis-tribution d'Indiana Jones, la société United International Picturez nous a adressé les précisions

UIP a légitimement refusé de donner une suite favorable à la lemande de fourniture d'une copie 70 millimètres en version originale formulée par le Max-Linder le 12 juin 1989 (et non en novembre 1988) parce que cette demande modifiait le plan de sortie du film Indiana Jones et la Dernière Croisade de façon injustifiée et préjudi-ciable à la meilleure diffusion de l'œnvre. Ce plan de sortie, conforme aux usages de la profes-sion, qui évitait scrupuleusement un envahissement des écrans préju-diciable à l'éventail de choix du public, incluait trois salles dans le quartier des Grands Boulevards : le Rex, la plus grande salle d'Europe, en 70 millimètres et en version française, et, contrairement à ce qui a été indiqué au Monde, le Paramount Opéra en 70 millimètres et en version française, et enfin le Gaumont Opéra en version origi-nale et en 35 millimètres.

En outre, les propes publiés par le Monde tendent à faire croire que le Max-Linder ferait trois fois plus d'entrées que l'autre salle choisie par le distributeur pour diffuser le film en version originale. Cette affirmation est ici encore inexacte, le Max-Linder ayant réalisé en 1988 une moyenne de salle du Gaumont Opéra devant projeter le film ayant, à la même période, connu une fréquentation moyenne hebdomadaire de 4 286 entrées (cette moyenne a même atteint 5 084 entrées en 1986). Le distributeur a librement choisi la salle du Gaumont Opéra en tenant compte des caractéristi-ques et de la localisation des salles concernées, dans un souci d'équili-bre de placement du film.

Le Max-Linder, septième salle de France sur 5 000 salles, est singulièrement mal venu de se plain-dre d'une prétendue « règle hypocrite qui réserverait les succès commerciaux aux grands circuits et les œuvres difficiles aux salles indépendantes. En effet, depuis sa réouverure en décembre 1987, sa réouverture en décembre 1987, il a notamment projeté des films à important potentiel commercial suivants: le Dernier Empereur, Wall Street, l'Empire du Soleil, Bird, Good Morning Vietnam, l'Ours, les Aventures du baron de

UIP ne peut pas accepter que sa politique de diffusion des films, établie dans l'intérêt des producteurs et auteurs, ses mandants, soit remise en cause par les choix intempestifs du Max-Linder.

Enfin, le Max-Linder n'ignore pas que, dans l'hypothèse où la jus-tice saisie de sa demande n'y ferait pas droit, il lui a été confirmé qu'il pourrait encore mettre à l'affiche un des nombreux films porteurs qui lui avaient été proposés et qu'il

# MÉDECINE

# Mort du professeur Robert Merle d'Aubigné

Le grand réparateur

Le professeur Robert Merle d'Aubigné, l'un des plus grands chirurgiens français, est mort le 11 octobre à Achères-la-Forêt (Seine-et-Marne), à l'âge de quatre-vingt-neuf ans.

par le docteur Escoffier-Lambiotte

Pour le chirurgien habile et ima-ginatif qu'était Robert Merle d'Aubigné, l'acte manuel n'avait de sens que s'il conduisait réellement le malade au recouvrement aussi parfait que possible de ses apti-

C'est pourquoi l'orthopédie - ou chirurgie des os - qui était sa spécialité, devait, sons son impulsion, trouver soudain une dimension nonvelle et singulièrement plus large que ce qu'avait connu la France d'avant-guerre.

Après avoir dirigé, durant toute l'Occupation, le service de santé des Forces françaises de l'intérieur, son passage, en 1945, à la tête du ceutre de chirurgie réparatrice de la l'armée, où l'avait conduit une résistance active et brillante, avait ouvert soudain à l'orthopédiste classique de nouveaux horizons.

Désigné en 1948 pour diriger la chaire de chirurgie orthopédique de la faculté de Paris, il crée dès lors à l'hôpital Cochin, et sur le modèle des centres anglo-saxons, un centre dont la renommée devient très vite mondiale. Le service des fractures se voit adjoindre une section de chirurgie plastique

traumatologie, un service des brâlés, des laboratoires de recherche ; la création, dans les environs de Paris, d'un centre de rééduca-tion et d'appareillage et de deux centres pour paralysés, achève la constitution d'un ensemble exceptionnel où des centaines de jeunes chirurgiens français ou étrangers viennent acquérir une formation

L'ampleur et la diversité des disciplines ainsi englobées et qui concouraient toutes à l'objectif commun de réhabilitation com-plète du blessé explique la spécialisation des collaborateurs de Robert Merle d'Anbigné. Il fut sans doute l'un des derniers « généralistes de la tranmatologie » capable d'aborder tous les aspects de domaines anssi complexes. La clarté de son enseignement, un enthousiasme créateur jamais démenti, un esprit de novation comme il en fut peu attiraient dans le rayonnement de son école non seulement d'innom-brables élèves mais des malades venus de toutes les régions de France et qui attendaient parfois durant plusieurs mois le privilège d'être admis à Cochin.

 La restauration des fonctions de relation est un but aussi noble que la conservation de la vie », disait Merle d'Aubigné à propos de

Œuvre considérable et qui, par sa diversité, imprègne à jamais l'orientation nouvelle d'une chirurgie où la mécanique laisse place à manisme le plus pur.

Aprèa avoir présidé toutes les grandes sociétés françaises ou internationales de chirurgie traumatologique ou réparatrice, le sportif accompli qu'était le plus célèbre des orthopédistes français avait abandonné l'alpinisme pour sacrer à la voile.

Membre des académies de chirurgie, de médecine et des sciences, son œuvre avait été hono-rée également par de nombreuses

Grand officier de la Légion d'honneur, il était méanmoins plus fier encore de se voir comman du Mérite sportif et, longtemps, maintint des liens étroits avec le groupe de haute montagne du Club alpin français, dont il fût un pilier.

Le petit-fils du Genevois J.H. Merle d'Anbigné, auteur de l'Histoire de la réformation, le descendant d'Agrippa d'Aubigné, ajoute à l'histoire d'une famille illustre des pages humaines, créa-tions vouées à la restauration d'une plénitude corporelle sans laquelle, disait-il, l'esprit ne peut s'épanouir.

[Né le 23 juillet 1900 à Neuilly-sur-Seine, Robert Morle d'Aubigné devient chirurgien des hôpitaux en 1936. Il pread une part active dans la Résistance et, en 1945, dirige le centre de chirurgie réparatrice de la le armée. En 1948, il est nommé pro-fesseur de clinique chirurgicale ortho-pédique à la faculté de médecine de pôtique à la faculté de médecine de Paris et chirurgien à l'hôpitul Cochin. Nommé doyen de la faculté Cochin en 1968, il avait été auparavant, en 1966, fin membre de l'Institut (Académie des sciences). Il est l'auteur de plu-sieurs ouvrages dont un Précis de pathologie chirurgicale (1948), et Affections traumatiques (1951).

#### Vent d'Est sur les livres

snite de la première page

Mais les Hongrois se de quelques allusions à leur libéralisation, en exposant deux biogra-phies d'Imre Nagy, une de Lech Walesa, le Voyage en URSS de Gide, 1984 d'Orwell Les Polonais blent davantage touchés par la restriction de papier que par l'arri-Les Allemands de l'Est cultivent un quasi-apolitisme, réservant les meilleures de leur vitrines aux productions érudites de Leipzig et aux ouvrages de technique et de mathé-

On a aussi beaucoup parlé de l'évolution des pays communistes à la Paulskirche de Francfort où, dimanche matin, le Prix de la paix

□ Vaciav Havel offre le montant de son prix à un projet de maison d'édition libre. — Vaclav Havel, lauréat du Prix de la paix, décerné par les éditeurs et libraires allemands, fait don du montant de ce prix, 25 000 DM (environ 80 000 F) pour financer un projet de maison d'édition. Baptisée « Atlantis », cette maison éditerait. sous forme d'association ou de coo-pérative, des auteurs indépendants, interdits en Tchécoslovaquie. Le but de cette association est de « soutenir matériellement et intellectuellement une édition libre en Europe de l'Est ». — (AFP.)

des libraires allemands a été remis à l'écrivain tchèque Vaclav Havel. refusé au philosophe dissident, plusieurs fois emprisonné pour ses écrits et son action en faveur de la démocratie, la permission de se rendre en Allemagne fédérale, preuve, s'il en fallait, des résistances qui se manifestent contre la perestroika; preuve aussi, comme devait le souligner André Glucksman dans son allocution, du rôle important que jouent le livre et l'écriture dans les combats contre l'intolérance (de larges extraits de ce discours ont été publiés dans le Monde du 13 octobre),

escamoté

Hormis un éditeur dancis, personne n'a pourtant exposé à Franc-fort les Versets saturiques de Salman Rushdie. Les organisateurs craignaient, il est vrai, une action des mouvements intégristes musulmans et des mesures de sécurité avaient été prises. On avait donc tacitement décidé d'escamoter Rushdie de la place publique – son la parution des Versets de quelques semaines pour éviter qu'elle ne coıncide avec la Foire, ce qui n'a son livre de se poursuivre dans les

dit-on, qui avaient décliné l'affre de publier le livre larsque celui-ci est paru, seraient revenus de leurs craintes premières. Il est vrai que les Versets saturiques sont un bestseller et que, jusqu'à présent, ses éditeurs n'ont pas trop pâti de les avoir diffusés. Car, si l'actualité se réfléchit sur

toutes ses facettes à Francfort, la Foire n'en demeure pas moins un vaste marché du papier imprimé, où les chiffres tiennent une place plus importante que les lettres. Aux craquements qui se manifestent à l'Est correspond, à l'Ouest, une domination de plus en plus écrasante des Etats-Unis. C'est autour des stands américains que se pressent les éditeurs du monde entier pour acheter, parfois fort cher, quelques uns des titres que proposent les agents. C'est vers les Etats-Unis surtout que les Fran-çais, les Allemands, les Italiens se tournent pour offrir, en priorité, leurs productions. Non pas tant dans l'espoir de pénétrer un marché américain, plutôt rétif à ce qui vient de l'étranger, que pour se voir ouvrir les portes de l'anglophonie.

Les éditeurs anglais, en effet, ont pris l'habitude, depuis quelques années, de n'accepter de traduire un livre étranger que si celui-ci était conjointement publié par les d'Europe des livres, malgré les déclarations officielles et quelques initiatives éditoriales intéressantes, mais il existe, en revanche, un bloc anglophone qui tend, avec sa lantuelles et commerciales. A Francfort déjà, les dépliants, les prospectus, les notes de lecture de tous les éditeurs, y compris ceux des pays de l'Est, sont rédigés en

Invités d'honneur de la Foire, les éditeurs français avaient l'occasion, cette année, d'opposer une résistance à cette poussée. Ils n'y sont qu'à moitié parvenus. Le pavillon blen > qu'ils avaient conçu était esthétiquement assez réussi, mais il manquait curicuse ment la présence vivante des livres, collés sur des panneaux placés hors de portée des visiteurs, lointains, destinés à demeurer étrangers au public. Les nombreux auteurs francais invités, en revanche, pour des lectures, des débats, des rencontres, ont été surpris par le nombre et par l'intérêt des éditeurs, par la curiosité qu'ils manifestaient pour les nouvelles tendances de notre littérature. «La mit de la nouvelle»

Pour faire connaître et apprécier les livres français et étrangers au-delà des frontières, il vant mieux faire appel aux écrivains plutôt que

et celle de la francophonie out rem-

pas empêché la vente des droits de . Américains. Il n'y a guère d'exposer les couvertures de leurs œuvres. Il était bon que cette évidence soit rappelée à Francfort, où le livre est tout et l'auteur peu de chose. On y parlait, par ex du «coup» éditorial de la Foire : roman anglais de huit cents ages que les éditeurs s'arrachaient à prix d'or. Mais, si l'on était capable de donner le titre du livre. *The* Ouinconx, l'éditeur, une petite maison d'Edimbourg, Canon Gate, personne ne pouvait, en revanche, ndiquer le nom de l'auteur de ce roman néovictorien qui enflammait les enchères : Charles Palliser.

PIERRE LEPAPE

#### Candidatures à l'Académie française

Plusieurs candidatures ont été enregistrées pour l'élection au fau-teuil de Thierry Maulnier (décédé en janvier 1988), qui anra lieu jeudi 7 décembre : celle de Louis Pauwels, journaliste et écrivain, directeur du Figaro-Magazine, (deuxième tentative) ; celle de l'anthropologue Yves Coppens, professeur au Collège de France; enfin, celle de Florent Gaudin, poète, qui se présente pour la hui-tième fois. enregistrées pour l'élection au fau-

Une autre élection aura lieu le même jour, afin de pourvoir le fauteuil d'Edgar Faure (décédé en mars 1988). Seul candidat déclaré, Jean-Loup Dabadie, auteur de chansons, de pièces de théâtre et de nombreux sketches.

L KENDEZ-VOUS SUR EUROPE1 Mardi 17 octobre C'est la pêche. et au Palais des Congrès à partir de demain.

« Aviez-vous entendu parler d'Ornette Coleman ?

Jamais. Même de son nom.
Quel effet cela vous fait-il de répéter avec lui?
Cest fascinant. Absolument fascinant».

«Fascinating»: le mot revient chez tous les musiciens (très jeunes) de l'Ensemble Modern. «Fascinating, incredible, strange»: « Pour nous, musiciens classiques, c'est une expérience inconnue.»

Hillary a vingt-quatre ans. Elle est violoniste. En 1965 (Hillary naît à Londres), Ornette Coleman a caregistré The Shape of Jazz to Come, Change of Century, Something Else, This is our Music, Tomorrow is the question. L'impensable free jazz a déjà cassé les esprits. Les choses ne seront plus comme avant. Ses titres parlent d'eux-mêmes. En changerait-il aujourd'hui l'effet de déclaration? « Non, ils sont plus vrais que jamais: « To morrow is the question », la seule vraie question : demain... Et l'être humain, human being, cette étrangeté... » Cela murméne.

Du meme sourire, il s'adresse a l'orchestre. Il laisse jouer. Ne brusque rien. Pour donner l'exemple, il prend son alto. Sans avertir, il aligne alors comme une évidence quatre mesures qui n'ont strictement rien à voir avec les partitions. Un extrait, une prise, de ces petites métodies acides, gaiement douloureuses, dansantes comme une flamme, qui sont sa signature. Petite onde de choc dans les rangs. Silence renforcé. Diego Masson prend les choses en main et se fait l'interprète. Effet de suggestion ou décalage, les musiciens suivent avec un tout autre accent. C'est le phrasé qui vient de se modifier. Le son.

Parfois, l'initiative vient des ranga. Le fifitiste suggère de doubler un tempo. Diego Masson essaye sur-le-champ. Ornette accepte sans hésiter. Avec son sourire flottant et d'une voix très douce: « Le rythme que vous avez sur le papier n'est pas celui qui est en vous. Faites-le glisser en vous. Essayez de le changer. Jouez comme vous jouez tous les jours. Ne vous préoccupez pas de lire. C'est votre son que j'attends... »

#### Un gourou sans emploi

Quelques années avant la naissance d'Hillary à Londres, Ornette Coleman fait le garçon d'ascenseur à Los Angeles le jour, et apprend l'harmonie la nuit. Ou le contraire. Il est né à Fort-Worth en 1930. Il sort des groupes texans de rhythm'n blues. Il développe un



1959, Ornette Coleman, au moment de « The Shape of jazz to come » (la forme du jazz è venir) et de « Free Jazz »

phrasé qui surprend. Un style atonal, sur des fondements rythmiques qui flottent. S'agissant du jazz, c'est le bouquet...

Il rompt avec les canons de la

musique noire. Il rompt surtout avec l'idée qu'on s'en fait (tiens! celle qui triomphe aujourd'hui). Il rompt même avec le jazz moderne. C'est son vrai coup de force. Trop amoureux de Parker pour le prolonger fidèlement. Trop désarmé par ces standards qu'on lui fait joner jusqu'à crever. Il bonleverse ce que le jazz, pourtant renversé déjà par Monk ou Coltrane, a d'assis. Et, l'air lunaire, ravi, désolé, toujours sapé d'une façon pittoresque dont il semble le premier gêné, il est tout supris que sa musique dérange à ce point.

Il a l'intuition d'une théorie, « l'harmolodie », dont on se moque comme d'une élucubration : « Ce n'est pas un principe. C'est une aptitude, une virtualité explorée. Ou plutôt : c'est un art de vivre, l'attente d'une expression humaine sans catégories... Je veux donner cette liberté aux musiciens classiques. Qu'ils me connaissent ou non n'a aucune importance. La musique classique a gelé ses propres

possibilités d'interprétation. Le jazz s'enferme dans sa répétition. Et, finalement, beaucoup de gens jouent des instruments, mais très peu de la musique. L'harmolodie ne donne pas des règles : elle crée des idées dans le jeu des musiciens au moment où ils jouent... »

Père sans postérité (sauf ce fils, Denardo, qui l'accompagne depuis l'âge de huit ans, pour l'affliction des « vrais » amateurs, ceux à qui on ne la fait pas, question drums), fondateur sans troupe, gouron sans emploi, souvent rendu aux bords de la pauvreté et peut-être de l'égarement, Ornette Coleman est une des figures les plus troublantes du siècle. Largement au-delà de la sphère du jazz. On devrait finir par s'en aviser. Ce n'est pas sûr, mais enfin, tout est possible...

Dès qu'on arrivera au bout de ce que peut donner la triple réduction actuellement infligée au jazz (réduction vitaminée: « le jazz est sympa! » sentimentale; « le jazz, cette beauté nocturne, cette douleur »; ou métaphysique: « le jazz, son crépuscule, son abîme, sa fin »), on va enfin s'apercevoir de la présence d'Ornette Coleman. On devrait, du moins. Rien n'est certain.

# Son entêtement n'est que la révélation d'une forme qui s'est imposée à lui. Il s'est toujours installé sans le savoir dans un espace différent. Bien avant son premier disque. Toujours parfaitement incapable de profiter de cette différence. Même si ses intuitions préfigurent tout ce qui se passe depuis trente ans, Ornette reste un poète

peu assimilable. Un fabuleux inventeur de mélodies acides, gaies, douloureuses, dansantes, les scules à renouveler à ce point le répertoire et l'imaginaire, mais pour rien...

Où qu'il passe, quand il ne fait pas scandale, il décoit. Lui qui est la douceur même, la courtoisie

pas scandale, il décoit. Lui qui est la douceur même, la courtoisie attentive poussée à l'art de vivre, il est allé jusqu'à s'attirer, par sa seule musique, des violences dont sa couleur de peau ne fut que le prétexte ajouté (ténor écrasé sur la bouche à la sortie d'un ciub, dents cassées, gueule meurtrie).

Le signe ne trompe pas. Un autre est pu, à moins, se draper dans la pose de l'artiste maudit. Cela aussi, il en est incapable. Raison de plus de l'aimer.

#### La liberté du son

Tout cela, Hillary vient de l'apprendre d'un coup. En supplément, elle aura connu ce que peu ont connu. Une leçon patiente, affectueuse, afascinante d'Ornette Coleman. Il prend tour à tour tous les musiciens de l'Ensemble Modern. Les cloches du Dom sonnent 11 heures. Dans la nuit, des visages se collent aux vitres éclairées d'où sortent de petites phrases d'ansantes, simples, incroyablement gaies et tristes. C'est Ornette Coleman qui donne des indications à Hillary, violoniste anglaise de l'Ensemble.

Avec chacun des musiciens, il met au point les derniers détails du concert parisien. C'est sa propre voix qui en paraît comme diffractée. Il y faut des interprètes disponibles, prêts à tout. Il y faut aussi un médiateur capable de distribuer ces rôles en souplesse. Diego Masson laisse jouer, ouvre le jeu : « Expliquer ne suffit pas. Diriger, c'est aussi laisser trouver. Laisser le temps. »

Ambiance détendue en l'absence d'Ornette. Silence très marqué quand il est là. Pas seulement par respect ou par application : même ceux qui n'ont pas à répéter assistent au travail. Les fragments d'interprétation qui lèvent ont de plus en plus d'évidence et de couleur.

La liberté qu'il offre aux jeunes musiciens de l'orchestre les empêtre. Ils s'y font : « Songez au son... Songez toujours au son plus qu'aux notes... Les notes n'ont pas d'importance... Vous pouvez les changer... »

Ornette ne cesse de jouer, de montrer, de parler doucement. Dans sa bouche revient ce qui tonche aux instruments, à la pratique, au son surtout, sa seule aventure vitale. Il parle des Noirs, de la folie de New-York City, de la famille, de l'être humain, cette étrangeté, de l'argent qu'il u'a jamais eu mais qu'il voit clairement fonctionner.

Depuis son départ du Texas, et probablement avant, Ornette Coleman a un imaginaire artiste. Son loft de Prince Street, dans Soho, s'appelait Artist House. Il s'occupe toujours de peinture, de projections, de danse. Sans aucun souci de notoriété ou de bruit. Le son, seulement le son.

Avec une lucidité comme décillée, il commente les dessins d'André Masson qu'expose le Klinspor Museum d'Offenbach. Autre façon de s'approcher du fils, Diego. Et finalement, dans cette galerie qui résonne nuit et jour de ses petites phrases, il semble entrer tout naturellement en sympathie avec les phrases d'André Du Bouchet qu'on lit au Kunsthalle tout proche : « J'écris aussi loin que possible de moi... » Cette projection au-devant de soi, ce lointain extérieur, pourrait hui faire reprendre : « Mon récit sera la bouche noire qui fait une courbe dans le ciel... » D'une voix très douce.

#### FRANCIS MARMANDE

► Anthony Braxton, Ornette Coleman, Conlon Nancarrow par l'Ensemble Modern, direction Diego Masson, Mercredi 18 octobre, Opéra-Comique.

# Les architectures sonores d'Ambronay

Dix ans, l'âge de la maturité pour un précieux festival en Bugey, où revivent les fastes de Rome et de Florence

AMBRONAY (Ain)

de notre envoyé spécial
Non loin de Bourg-en-Bresse, au

pied du Bugey, à Ambronay, a grandi sans bruit depuis dix ans un lestival d'un intérêt exceptionnel. En cette fin de semaine, le soleil dore le Revermont feuillu, et Pérouges accueille dans ses rues médiévales nombre des mélomanes qui font chaque jour la navette avec l'abbaye où se déroule le festival, sautant d'un Moyen Age à l'autre.

C'est une extraordinaire impres-

l'ensemble Gilles Binchois les conduits, rondels, organa en l'honneur de la Vierge, écrits par Léonin, Pérotin et leurs collègues de Notre-Dame de Paris aux treizième et quatorzième siècles, dans ces murs de pierre blanche, vivante, nés à la même époque (et certains bien avant, au temps de Charlemagne). Comme elle paraît jeune cette musique qui jaillit toute pure, avec ces arcs-boutants vigoureux du contrepoint naissant, et ces mélodies si libres, ornées d'agréments très légers, comme de minuscules pépiements d'oiseau dans la voix de Dominique Vellard!

On fête cette année le centenaire du classement de l'abbaye comme monument historique, et une excellente exposition, dans l'élégante galerie dix-septième qui surplombe le cloître, montre les étapes de cette restauration exemplaire.

Le bonheur a voulu que, parallèlement aux dernières étapes de cette résurrection, une équipe de bénévoles, animée par un enfant du pays, professeur, fils d'un entrepreneur de travaux, avec son épouse, agglomère peu à peu un étonnant public autour de grands musiciens. Alain Brunet a du flair et sait s'entourer des Christie, Savall, Herreweghe, Jacobs... excusez du peu! Les autorités et les mécènes (notamment France-Télécom) ont

On vient de toute la région Rhône-Alpes, mais aussi de Suisse et de plus loin encore, sans connaître les œuvres, en faisant confiance à œux qui, depuis dix ans, n'ont pas déçu : imaginez que dimanche, après la messe, il y avait plus de douze cents personnes pour un concert Monteverdi, Schütz, Schein, chanté par l'ensemble Sagittarius et dirigé par Michel Laplenie avec une humanité poignante, à vous arracher des larmes, et à nouveau l'après-midi lors des Vèpres solemelles pour la fète de saint Louis à Rome.

Ce fut cependant un triomphe pour ce fastueux office, chanté par six chœurs, avec leurs instruments de continuo, disposés sur des tribanes séparées et se répondant par deux ou par trois, dirigés par deux chefs (Miles Morgan et Michel Laplenie) se faisant face, comme cela se pratiquait dans les grandes églises de Rome pour la fête de leur saint patron. 9 9

ша-

not ::ux

Les archives musicales ayant disparu lors de la Révolution, Jean Lionnet a recherché patiemment les œuvres des maîtres de chapelle titulaires ou habitués de Saint-Louis-des-Français entre 1620 et 1660 (à part un Iste confessor classique de Palestrina) pour recomposer cette importante cérémonie.

Il y a là de superbes pièces,

Il y a là de superbes pièces, comme le Psaume 109 d'Orazio Benevolo (ou Benevoll), la Rolls-Royce des motets à vingt-quatre voix entrecroisées, une merveilleuse antienne de Giamberti, ou encore un admirable Laudate pueri illuminé de soleil par le lyrisme du ténor et des deux violers, soutenus par quatre chœurs. Mais c'est l'ensemble qui impressionne par son apparat décoratif, sa magistrale occupation de l'espace dans cette abbaye si majestueuse malgré son dépouillement et la diversité renouvelée des formations vocales et instrumentales.

La musique ancienne reste bien la vocation première du festival, qui nous emmenait encore, samedi, aux offices de Florence, il y a tout juste quetre cents ans, pour le mariage de Ferdinand de Médicis et de Christine de Lorraine.

#### Harmonie des sphères

Là, dans un déploiement incroyable de décors, costumes et danses, on jouait une comédie, la Pellegrina, assez médiocre, mais dont les cinq actes étaient séparés par de splendides intermèdes composés par les plus grands compositeurs de l'époque, Caccini, Marenzio, Peri, Cavalieri, Malvezzi, et même le fameux comte Bardi, qui signe ici une de ses rares pages de musique, une évocation à la fois ironique et mélancolique des démons!

Ces intermèdes (seuls joués à Ambronay, et sans décors!) célébraient les pouvoirs de la musique, à travers des images mythologiques et des allégories : l'harmonie des sphères, Apollon et le Python, l'Age d'or, Arion et le dauphin, sur des textes très littéraires d'écrivains tels que Rinuccini, avec un véritable luxe de formes musicales : madrigaux, motets, concerts instrumentaux, ballets, allant du grand solo acrobatique, d'une ornementation fantastique, indépassable, an ballet de Cavalieri où tourbillonnaient les voix flamboyantes et les instruments étoilés des ensembles Sagittarius et Capriccio Stravagante, emportés par la griserie contagieuse, l'entrain endiablé de Skip Sempé et J. Bernfeld. Souhaitons qu'ils «pèlerinent» jusqu'à Paris.

JACQUES LONCHAMPT

➤ La Pellegrina sera retransmise par France-Musique le 4 novembre après-midi, après un débat à « Désaccord parfait ».

# La nuit transfigurée de Furtwängler

Les enregistrements de guerre publiés sur disques compacts

Resté en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale pour des raisons dont il s'est expliqué devant un comité d'épuration, qui l'a blanchi, wilhelm Furtwängler a douné, à la tête de l'Orchestre philharmonique de Berlin, un certain nombre de concerts qui furent radiodiffusés par la Reicharundfunk entre 1942 et 1944, puis archivés, avant d'être saisis par les armées sout restinés à la Radio libre de Berlin, en 1986, après qu'ils furent édités sur disques Melodyin de l'autre côté du ridean de fer.

Ces enregistrements, comms de longue date, circulaient à l'Onest dans des éditions discographiques plus ou moins pirates depuis quelques années. Les collectionneurs se les arrachaient et en parlaient avec dévotion. Leur publication quasi intégrale (1) par Deustche Grammophom n'est pas sans susciter un malaise profond, qui dépasse de loin les contingences matérielles de cette réédition officielle.

Le temps syant accompli son ceuvre, les plumes se délient, et ce qui n'aurait pu se dire hier encore s'écrit aujourd'hui innocemment dans des revues musicales. Que penser, en effet, de cet éditorial de Diapason (octobre 1989, page 107) dans lequel un critique, pourtant avisé, peut affirmer, après avoir disserté sur ces disques et sur une édition consacrée à Otto Klemperer (2), élargissant son point de vue à un autre interprète ayant

continué à travailler en Allemagne pendant le IIIº Reich: « Et qu'on aille plus loin encore: qu'on en fasse autant pour un Clemens Krauss (3), tenant pour rien en effet au regard de son héritage: qu'il fut un patron, un homme public, en un temps où, au regard de l'histoire, il eût mieux valu être moine »? Et comment, la Deutsche Grammophon Gesellschaft peut-elle imprimer dans un texte de présentation signé par la veuve du compositeur: « Quelque chose demeure: cette sombre époque réalisa une performance artisti-

L'intérêt suscité par ces enregistrements de guerre est tel que la simple mention « 1942-1944 » apposée sur la pochette devient un label de qualité.

Il ne s'agit pas ici de dévaloriser l'art de Furtwängler ou de revenir sur la chose jugée. Ce chef d'orchestre fut et reste l'une des personnalités musicales qui auront compté dans ce siècle. Mais il est des témoignages qui, quelle que soit leur valeur artistique intrinsèque, ne penvent être mis à la disposition du public sans un avertissement solennel. Or cet avertissement manque dans ces disques : on sait que certains de ces concerts ont été donnés devant des nazis par un orchestre qui en comptait évidemment dans ses rangs. Loin de capter uniquement de la musique, les micros de la radio du Reich ont emprisonné les miasmes de la barbarie qui régnait sur l'Europe.

Comment oublier qu'au moment même où Wilhelm Furtwängler réalisait ces « performances artistiques », le juif Karel Ancerl (4) digeait l'orchestre du camp de concentration de Terezin, constitué de musiciens juifs, exterminés dès qu'ils avaient réussi à monter une œuvre pour la jouer.

OLET. ALAIN LOMPECH

(1) Un coffret de dix disques compacts (disponibles séparément) Deutsche Grammophon. Avec des œuvres de Beethoven, Brahms, Haendel, Schumann, Richard Strauss, Schubert, Haydn, Mozart, Brackner, Sibelius et Rayel.

(2) Chef d'orchestre et compositeur allemand (1885-1973). Victime des campagnes antisémites des nazis, il émigre dès 1933 aux Etats-Unis.

(3) Chef d'orchestre autrichien (1893-1954). Directeur général de la musique à Munich de 1937 à 1943, il remplace Purtwängier à l'Opéra de Berlin, à partir du 5 décembre 1935, date à laquelle ce dernier se démet de toutes ses fonctions officialies. Clemens Krauss sera - interdit de direction jusqu'en 1947 à cause de son attitude en faveur du régime nazi.

(4) Chef d'orchestre tchécoskovaque (1908-1973). Déporté au camp de Terezin, il en reviendra miraculeusement pour prendre la direction de l'Orchestre philharmonique tchèque, dont il refera l'une des meilleures formations symphoniques du monde. Il aera nommé, en 1969, à la tête de l'Orchestre de Toronto. Un poste qu'il conservera jusqu'à sa mort.

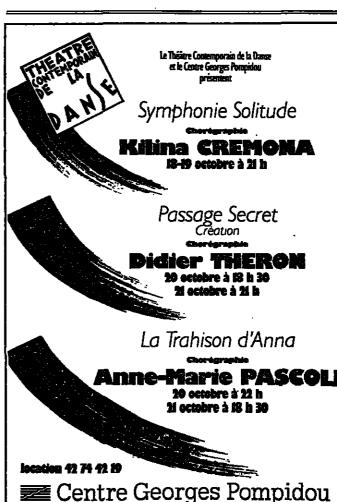

#### MUSIQUE

# Le rock vers le haut

#### Dix mille Maniacs au Bataclan

Dans la photo de famille du rock, Natalie Merchant sort un peu du cadre. S'il n'y avait pas son intensité qui frise la religiosité, on la rangerait à côté des intellectuels Joni Mitchell ou Suzanne Vega.

Si Dix mille Maniacs et son groupe ne jouaient pas le genre de rock inattendu qui détonne sur l'ensemble de la production américaine, sa voix de collégienne forte et juste, avec un soupçon d'immaturité, pourrait la classer sous le label pop comme les Bangles.

En fait, Blind Man's Zoo, le troisième album de Dix mille Maniacs, affirme la parenté du groupe avec REM parce que, comme les Géorgiens, Natalie Merchant et ses musiciens refusent d'aller là où on les attend, se servent de leurs références (les Byrds, ce que, au milieu des années 60, il était convenu d'appeler le folk rock) pour déconcerter et provoquer plutôt que pour rassurer. Et puis, pour les mettre tout à fait à part, il y a des textes, militants non par conviction politique mais par nécessité morale (quasiment quakers), parcourus d'une mélancolie violente comme les poèmes d'Emily Dickinson.

Natalie Merchant et les Maniacs sont les derniers en date d'une théorie de courageux qui ont essayé de tirer le rock vers le haut, petit civisme binaire. Ils ne sont pas toujours drôles, dérapent quelque fois dans l'ennui, mais sans eux et quelques autres, le genre risquerait un abrutisse-

#### THOMAS SOTINEL

clan, 50, boulevard Voltaire, Parie-11\*. Tél : 47-00-40-12.

THÉATRE

# Grave crise au Théâtre du huitième à Lyon

Un « trou » de huit millions de francs et un imbroglio juridique compromettant l'avenir du théâtre

Seize mois après la nomination de Jérôme Savary au Théâtre national de Chaillot, son successeur à la tête du Théâtre du huitième, à Lyon, le metteur en scène Alain Françon, affronte une crise révélatrice des faiblesses structurelles des établissements de la décentrali-

Tandis qu'il travaille à la mise en scène de son prochain spectacle, « la Dame de chez Maxim », de Feydeau, les bouchons de champagne sautent dans les bureaux du Théâtre du huitième, où le personnel célèbre sa victoire contre le nouveau directeur. Ambiance de vandeville? De drame plutôt. Sur-tout pour l'administratrice d'Alain Françon, Anne Cotterlaz, qui subit les conséquences inattendues de la < dette Savary ».

En s'installant en 1986 dans ce théâtre inauguré dix-sept ans plus tôt par Marcel Maréchal, le patron du Magic Circus apportait dans ses bagages un passif financier qui l'avait déjà suive du centre drama-cieux de Périser à celui de Manatique de Béziers à celui de Montpellier. La création d'un succès international comme « Cabaret » n'a pas arrangé ses finances. Le spectacle, assure-t-on, a rapporté une cinquantaine de millions de francs, mais il a coûté davantage. Même le choix d'un administrateur chevronné, Emile Herlic, comme coresponsable des engagements financiers, n'a pas sufi à escamoter

#### « Ingérables »

Ce vieux routier de la décentralisation déclare aujourd'hui « ingé-rables » les établissements comme le Huitième, et il s'est toujours refusé à rogner les ailes aux

refour européen du théâtre (CET), une structure plus souple facilitant la carrière internationale menée par Savary parallèlement à ses activités françaises, n'a pas été favorable économiquement. Au moment de sa soudaine nomination à la tête du Théâtre national de Chaillot à l'été de 1988, il manquait huit millions de francs pour équilibrer les comptes du Huitième. Son prédécesseur, Jacques Weber, malgré l'échec d'une grande production, Spartacus, avait laissé les comptes en ordre.

Emile Herlic n'a pas craint, alors, de devenir seul gérant du CET, société maintenue en activité pour assurer une saison d'intérim à Lyon et pour faire tourner Cabaret. Il programmait une résorption progressive de la dette grâce aux crédits de création non utilisés en 1988-1989, et il envisageait de collaborer ensuite, éventuellement, avec le successeur de Savary. De tous les candidats en lice, Alain Francon avait sa préférence...

Pourtant, les relations entre les deux hommes ont fraîchi au lendemain de la nomination de l'ancien directeur du Théâtre éclaté d'Annecy - plus exactement, quand Alain Françon a reçu, à défaut d'être « nommé », un ordre de mission pour un travail de présiguration de centre dramatique pendant six mois (jusqu'à la fin de 1989), prélude à un « contrat de décentralisation » en bonne et due

A cette époque, en effet, Emile Herlic a pris ses distances, disposé à défendre les intérêts d'un Jérôme Savary accusé par la rumeur lyonnaise de jouer avec les finances publiques. Ce faisant, il refusait de déposer son bilan, comme l'y invitait la direction des théâtres à l'issue d'un audit sur la situation du Huitième. En revanche, il s'engageait à rester l'employeur du permel du CET, sauf six per La transformation du centre dra- qu'Alain Françon souhaitait engamatique national de Lyon en Car- ger. En contre partie, l'Etat lui

garantissait une subvention de 3,5 millions de francs qui normalement aurait du être transférée à la nouvelle direction du Huitième : Françon se contenterait de six cent mille francs pour commencer la saison (plus une subvention de la ville de Lyon du double de cette

#### Guerre aux prudhommes

Début juillet, Alain Françon a fait des propositions d'embanche aux six employés dont les postes s'inscrivaient dans son organigramme. Il ne pouvait pas augmen-ter ce chiffre s'il voulait garder auprès de lui sa propre équipe artistique, ce qui est l'usage quand un homme de théâtre prend la tête d'une institution. « Sans cette garantie, précise-t-il, je n'aurais jamais accepté la direction du Hultième. » D'autre part, suivant les conseils de la direction des théstres, il exigeait que les six employés démissionnent préalablement de leur emploi au CET et acceptant d'être engagés sans ancienneté « afin qu'aucune continuité ne soit reconnue entre le CET et la nou-velle société ». Cette précaution devait empêcher que la dette du CET ne soit transférée sur les épaules de la nouvelle direction.

Jugeant ces conditions inaccentables, quatre des employés pres-sentis ont repoussé la proposition. La guerre était déclarée entre l'équipe Françon et l'équipe Savary qui, soutenne par Emile Herlic, demandait sa réintégration devant le conseil des prudhommes.

A bon droit? Sur ce point, les avis sont partagés. Les jurispru-dences de la Cour de cassation et de la Cour européenne sont contradictoires : la première considère qu'en cas de succession d'entrevice public, il n'y a pas de reprise obligatoire du personnel; la ade affirme la continuité de ce personnel. persuadé qu'Alain Fran-con était en position forte, le ministère, qui l'encourageait à ne pas céder, a été surpris de sa prompte défaite au terme de deux petites heures de plaidoiries. Mis en demeure de réintégrer non plus treize employés mais seize (chiffre jamais avancé jusque-là), Alain Françon était condamné, à défaut d'obtempérer, à une astreinte de

Aujourd'hui, les travailleurs « réintégrés » occupent de nouveau légalement des bureaux dont ils n'avaient pas, jusque-là, transmis la clé. Le nouveau directeur des théstres, Bernard Faivre d'Arcier, consulté sur cette situation dès le premier jour de sa prise de fonc-tions, a conseillé à Alain Françon d'obéir aux prudhommes tout en faisant appel et en amorçant un payer les indemnités, on puisera sur la subvention initialement prévue pour couvrir la dette du CET, ce qui pourrait bien contraindre Emile Herlic au dépôt de bilan qu'il voulait éviter.

Tandis que Jérôme Savary s'indigne d'être tenu pour reponsable de la situation dans les milieux orofessionnels. Alain Françon est accablé par la « monstruosité d'un conflit dont il est la principale victime, non scalement son équipe doit affronter des menaces téléphoniques et des «bâtons dans les rones » de toutes sortes, mais sa campagne d'abonnements a été systématiquement sabotée.

Si pénible soit-elle, cette crise exemplaire devrait inciter l'Etat à les problèmes juridiques liés aux ssions dans les centres dramationes, et à régler deux questions épineuses : celle des responsabilités financières des directeurs de théatres publics, et celle du statut des personnels de ces établissements : occiment-ils de droit leur poste quel que soit le directeur en place, on leur sort est-il lié à celui d'une équipe artistique précise ?

Les théâtres ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres et certains articles du droit du travail sont peut-être, dans un contexte d'activité culturelle, à

**BERNADETTE BOST** 

# La mort de Jeanne Laurent mère de la décentralisation

Décédée à quatre-vingt-sept ans, le vendredi 13 octobre à Paris elle fut à l'origine du théâtre populaire

différemment - existerait-il même? — si Jeanne Laurent n'avait pas été sous-directrice des spectacles et de la musique à la direction générale des arts et let-tres entre 1946 et 1952. Le ministère de la culture n'avait pas encore été formé. La Comédie-Française était la seule à assumer les charges d'un théâtre public, et

Le grand mérite de Jeanne Lau-rent fut d'avoir su écouter ces hommes qui, venus de la Résis-tance, voulaient porter la culture – et la culture, c'était avant tout le et a cumere, c'est avant tout se théâtre — dans des régions qui en étaient privées. Elle a su se battre pour leur donner les moyens de mettre en mouvement leur utopie. C'est grâce à elle que sont nés les premiers centres dramatiques nationaux. Et surtout, c'est grâce à elle qu'en 1951, Jean Vilar était nommé à la direction du Théâtre

Le théâtre français existerait de Chaillot, dont il allait faire le ifféremment — existerait-il Théâtre national populaire.

C'était une conception, une politique, une morale nouvelles, sans lesquelles aujourd'hui on ne peut même plus penser théâtre, qui ont touché aussi musiques, danses, variétés... toutes les activités artistiques. Le mérite en revient certainement aux personnalités qui ont bâti cet édifice, aux Gabriel Monet, Jean Dasté, Roger Plan-chon, Ariane Mnouchkine, entre autre. Ils n'auraient rien pu faire sans cette petite femme discrète, qui a su les comprendre, les soute riellement, qui a prolongé son action par des écrits – mais elle a également écrit sur sa Bretagne natale - et qui s'est tant fioniegn'Antoine Vitez devienne l'administrateur général de la Comédie-Française. Preuve que son rêve à cile s'était réalisé.

**COLETTE GODARD** 

# Dur, la culture au « Clair de terre »

#### Rien n'est plus pareil, dans la pièce de Daniel Besnehard les blés, les bœufs sont remplacés par le minitel

rose : ça se passe dans nos campa-

Méconnaissables, nos campagnes. Nous n'y voyons plus de bœufs, en train de paître dans les prairies. Nous n'y voyons plus de fermiers, de métayers, sortant des champs, avec leurs chiens. Nous n'y voyons plus de pintades s'échappant de la ferme et coupant la route nationale sons les roues de la voiture, piaillant comme à l'opéra. Nous ne reconnaissons pas ce que l'on cultive dans les terres. année, c'est du soja. La panique. Et comme les bras sont trop chers, et comme c'est trop cher anssi de réparer les machin nes, ce sont de 2005cs entreprises, sans visage, qui sèment et récoltent, elles se font payer tant l'hectare, ça revient moins cher. Et, tout autour des usines qui fabriquent des bêtes infirmes, il faut évacuer les matières, alors les prés et les champs sont devenus des mers de purin. Et il n'y a pas de marche justesse, elle irradie comme la arrière : toujours les agriculteurs ont inquiété le pouvoir.

La ferme de Clair de terre, c'est du côté de Caen. La propriétaire, une dame à cheveux blancs, charmante, use ses derniers centimes à Tél.: 43-64-80-80.

Clair de terre n'est pas une pièce ne pas mettre la clé sous la porte, mais non, c'est la fin, le scanner a dit son mot : la propriétaire doit se rapprocher de l'hôpital, chimiothétapie, rayons: elle vend la ferme.

> Elle était guettée, la ferme, par un ancien ouvrier agricole, qui s'est sorti d'affaire : il ne fait pas 15 mètres sans son minitel, il va lotir une part des champs, de l'autre il va faire un centre

L'auteur, Daniel Besnehard, a réuni, avec ou-sans minitel, -une documentation précise, complète, sur l'agriculture en question. Des miettes de cette information saupoudrent le dialogue, c'est vraiment fait an petit point, avec beaucoup d'application. Le passage le plus spontané est un monologue d'un enseignant homosexuel, fils d'une vieille servante de la ferme. c'est joué par Jean Lescot, sans maniérisme inutile. La propriétaire, c'est Gisèle Casadesus : une vraie fée de l'art dramatique, elle est toute finesse, toute poésie, toute rosée, lorsqu'elle est sur scène, personne ne la quitte des yeux.

▶ Théâtre de l'Est parisien.

#### Moi, Gombrowicz...

« Je ne connais ni ma vie ni mon œuvre! Je traîne mon passé derrière moi comme la queue vaporeuse d'une comèle, et sur mon œuvre, j'en sais fort peu! » Comment le croire, ce Witold Gombrowicz, égocentrique et provocateur, anteur d'un Journal d'une importance considérable, lorsqu'il nous dit qu'il ne sait rien de lui? Mais pourquoi ne pas le croire ?

Deux émissions - conçues par André Wolski et Estelle Germain-Thomas - qui doment de lui une approche aussi complète, aussi intelligente que possible, réaniment ce «grand» dont la gloire posthume ne cesse de grandir.

Personnage à facettes, considéré par sa famille comme complètement fou, arrogant, sarcastique, aristocrate mais « pas de la mellleure eau », « affreusement » polonais (« parce que antipolonais »), Vitold (Witold, Vitoldo...) aura fait, de ce qui aurait du être une catastrophe, un véritable miracie. « Brusquement, je suis redevenu jeune... en face de la catastrophe mondiale . expliqua-t-il long-temps après. Il est cloué par la déclaration de guerre loin de son pays. Sa vie va recommencer à trente-cinq ans à Buenos-Aires où, hors des cénacles à la mode, loin des auteurs importants, il fréquente les cafés qui lui rappellent la vie de bohème de Varsovie. entouré par des jeunes gens qui

incomu et vont le pousser à traduire en espagnol Ferdydurke et le ramener à l'écriture.

De ces années-là, il n'y a que très pen de documents : quelques photos, les souvenirs de Varsovie qu'évoque Kot Jelenski qui, depuis l'âge de seize ans, a voué un culte à Gambrowicz et qui va commencer, dès la fin de la guerre, à communi

Installé en France à partir de 1963, Gombrowicz n'aura que quelques années pour se faire forme. De cette époque datent les entretiens qui nourrissent les deux émissions et dans lesquels, avec tout son humour qui mord, l'auteur s'affirme comme un ciassique : us humour corrosif, un désespoir poli d'être à jamais un exilé (mais « chaque écrivain sans exception est toujours un exilé.), une méfiance à l'égard de la psychanalyse (« Moi, je mordrais la main du psychiatre qui voudrait me vider comme un poulet !), un vrai génie de la polémique malgré le souffle qui manque chez cet asthmatique qui ne cesse de fumer sa

Deux émissions qui donnent envie de lire. A ne pas rater.

**NICOLE ZAND** 

► Océaniques - A 2 - lundis 16 et 23 octobre à 22 h 30.



# Suprématie nippone contestée

Les championnats du monde de judo se sont achevés, dimanche 15 octobre à Belgrade, sur la victoire en toutes catégories du japonais Nacya Ogawa. Ogawa, vingt et un ans, 130 kilos pour 1,93 mêtre, avait déjà remporté le mardi précédent le titre mondial des plus de 95 kilos. Il réalise ainsi un doublé que seul son compatriote Yasuhiro Yamashita avait réussi, en 1981.

<del>- -</del>

المنجاب بعجب

الماسية

1942

grande and the second

....

we to the second

4. 99

7. 51

100

3.00

-57---

., ... ...

. .

19.00

. . . . .

.

A . .

ratio His

9.

ميري مودو

. . -

:----

4.4

. . . . . 6... • • •

we have the

•

BELGRADE Correspondance

On a frisé la révolution. Ce n'est que lors de l'ultime combat de ces championnats du monde, la finale du tournoi des toutes catégories opposant le Japonais Naoya Ogawa au soviétique Akiki Kibordzalidze que s'est joué la suprématie mon-diale sur le judo.

Un succès du lourd Géorgien et l'Union soviétique devenait la nation numéro un de ce sport. Une victoire du grand Asiatique et le Japon reprenait à la dernière seconde un sceptre qu'il avait lourdement laissé chuter lors des Jeux olympiques de Sécul

Une minute et demi et une immobilisation an sol réussie aur Kibordzalidze ont suffi à Ogawa pour redonner au Japon la première place du classement des nations, au terme des six jours de compétition. Avec trois titres mondiaux sur huit décernés chez les hommes, les judokas japonais ont cependant réalisé les moins bons championnats de leur histoire, puisque depuis 1965, date de la création d'une compétition en plu-sieurs catégories, ils avaient toujours remporté au moins la moitié

des titres. Le nivellement des valeurs entre les différents pays est évident : les Jeux olympiques de Séoul en avaient fait l'an dernier la démonstration. Les représentants du pays où est né le judo n'y avaient conquis qu'un seul titre, le dernier

- .11 <u>12</u>\*

5 2 2

. ....

. .. :

.. .-

1 4144 11

\$100 mm 表情等

. . . .

jour du tournoi, avec Hitoshi Saito, prédécesseur d'Ogawa chez les lourds. « Nous avons subi une défaite ignominieuse à Séoul, déclarait Ako Kaminaga avant les championnats de monde. Belgrade sera pour nous le premier pas de la abilitation avant les Jeux de

#### Médailles françaises

Dans ce contexte, l'équipe de France n'est pas passée loin d'un grand moment. Elle menait en effet le bal des nations jusqu'à la dernière seconde de la finale des toutes catégories. Mais un weekend moins prolifique que les jours précédents (deux médailles de bronze sur cinq possibles) a été fatal aux Français.

Avec trois titres,le bilan français est à la hauteur du total japonais, mais les cinq médailles d'argent des uns contre les cinq de bronze des autres ont fait la différence. « Ce classement des nations représente réellement quelque chose pour nous, estime Fabien Canu. En 1987, le Japon en était largement en tête. Cette année, on s'aperçoit que, malgré le redressement nip-pon opéré par rapport à Séoul, il n'existe presque plus de différence entre le Japon, l'Union soviétique et nous. +

Dans cette course à la médaille, la France bénéficie d'un avantage non négligeable : elle a été à la pointe du développement du judo féminin dans le monde. Malgré la montée en puissance des combattantes japonaises, chinoises, s, sud-coréennes ou soviétiques, les Françaises ont renforcé à Belgrade leur position dominante, avec six médailles, dont deux d'or.

Pour René Rambier, le responsable des entraîneurs nationaux, la seconde place de la France au classement des nations est la confirmation de la valeur du système français de détection et de préparation du haut niveau. « Disposant d'un réservoir relativement réduit, nous sommes obligés de rassembler

notre élite en un seul endroit, en l'occurrence l'Institut national du sport, afin d'en faire émerger des individualités, explique-t-il. Les Japonais, eux, jouent la concurrence entre les universités qui abri-tent les judokas de haut niveau. On trouve le même système de concurrence en Union soviétique, mais entre des clubs à base régiomaie, rurs des cruos à ouse regio-nale, russes, géorgiens et ukrai-niens. Mais le vrai problème des Japonais relève plus de leur atti-tude que de leur organisation. Ayant longtemps détenu la vérité

se sont pas aperçus que cette vérité leur avait échappé. » Le réveil a été douloureux. D'antant que, au même moment, la Corée du Sud, à une époque annexée par le pays du Soleil-Levant, s'éveillait au judo. Lors des Jeux asiatiques de 1986, les Coréens avaient enlevé six médailles d'or, n'en laissant que

en termes de judo, puisqu'ils en étaient la référence absolue, ils ne

deux aux Japonais, humiliés. Les hôtes des derniers Jeux olympiques ont adopté un système très proche de celui des Français, puisqu'ils ont concentré leur élite à Taenung, près de Séoul. Opérant par vagues de combattants, les Sud-Coréens ont totalement renouvelé leur équipe nationale après les Jeux, ce qui explique qu'ils n'aient remporté qu'un seul titre à Belgrade. - Mais, comme les Japonais, qui ont présenté une équipe sensiblement rajeunie, les Coréens m'inquièrent, lance René Rambier. Leurs combattants sont inexpérimentés, mais ils seront prêts pour les Jeux de Barcelone. »

D'ici à 1992, l'élite mondiale du iudo ne se retrouvera qu'une seule fois, à l'occasion des championnats du monde 1991 à... Barcelone. Autant dire que des gymnases de l'INSEP, à Paris, du club de Tbilissi, en Géorgie, du centre de Tae-nung, en Corée, ou de l'université de Tokaï, au Japon, bien des pensées vont désormais se focaliser sur la Catalogne, où sera remise en jeu, à deux reprises, cette affaire de

**GELLES VAN KOTE** 

#### RUGBY: un entretien avec Franck Mesnel

# « Le Racing ne sait plus faire une passe »

Le Racing Club de France. finaliste du championnet de France en 1987, pourrait descendre prochainement dans le groupe B. Les Parisiens, victorieux de Auch (33-9), dimanche 15 octobre à Colombes, doivent impérativement remporter leurs deux derniers matches. Célèbre pour les frasques de certains de ses joueurs (Mesnel, Lafond, Guillard, Rousset, Blanc, regroupés sous l'appellation « show bizz »), l'équipe ciel et blanc ne semble plus animée par la même joie de vivre et de jouer. Ces jeunes gens facétieux ont-ils « vieilli » comme l'estime Robert Paparemborde, le directeur technique du club? Franck Mesnel s'en explique.

« Avez-vous changé, comme le prétend Robert Paperem-

- Non, ce n'est pas vrai. Si l'on va par là, hui aussi a changé : îl s'est marié, îl est père de famille! Après tout, vicillir pour un sportif, cela veut également dire être plus expé-rimenté, avoir davantage de recul et mieux se connaître, physiquement et psychologiquement. Je ne pense pas que cela soit une explication de notre situation actuelle. Le problème n'est pas là.

- Où est-il alors ?

 Physiquement, nous sommes au point. Tout est donc une ques-tion de mental. Nous sommes blo-qués. Il n'est pas normal que lors de notre match à Valence-d'Agen, nous ayons fait trente-six en-avant par joueur, deux cents têtes et trois cents dégagements des deux mains comme Joël Bats! On ne sait plus faire une passe, c'est dramatique. - Vous vous occupez, avec

Eric Blanc, d'un magasin et d'une marque de vêtements. D'autres joueurs, comme Jeandes activités profes très prenantes. Le rugby ne passo-t-il pas désormais au socond plan pour cette généra-tion finaliste en 1987 ?

- Notre magasin nous prend énormément de temps, c'est vrai. Mais le rugby n'est pas passé pour autant an second plan. Je suis toujours un gagneur. Contrairement à ce que certains ont pu prétendre, notre évolution sociale ne s'est pas faite au détriment du sport. Et puis, la promotion par le sport, c'est tout de même une chose que le Racing prone depuis des années. Alors, on ne va pas nous le repro-cher aujourd'hui!

~ N'avez-vous pas eu tendance à aborder certains adversaires présumés modestes avec trop de facilité ?

- Quitte à paraître prétentieux, — Quitte à paraître prétentieux, je répondrai que, selon moi, certains joueurs out le droit d'agir de la sorte parce qu'ils sont plus âgés, plus expérimentés. Le problème, c'est que, dans le cas du Racing, tout le monde, sans exception, a réagi ainsi. Il n'est pas normal que les jeunes se laissent aller à la facilité. Ils ont tendance à croire qu'ils ont déjà réussi parce on ils sont en ont déjà réussi parce qu'ils sont en équipe première du Racing Club de France. Résultat : chacun se repose sur le voisin, espérant qu'il

va déclencher la sonnette d'alarme. Après avoir massivement fait appel à de jeunes joueurs. Robert Paparemborde a rappelé un ancien, Yvon Rousset, pour redonner à l'équipe son esprit de 1987. L'échec du Racing estil donc celui de la nouvelle génération ?

- Il ne faut pas les accabler. Nous sommes tous fautifs. Mais, quitte à passer pour un « papy», je vous assure qu'à notre époque nous étions capables de nous prendre en charge, de faire la part des choses entre la rigolade et le boulot. La grande faute des dirigeants vis-à-vis de notre pénération a été de vis de notre génération a été de nous faire douter en disant : • Ce n'est peut-être plus votre heure.

Or, croyez-moi, nous sommes an contraire dans la force de l'âge et, sur le terrain, les membres du «show bizz» ne sont pas les plus mauvais. Jean-Baptiste Lafond inscrit 15 points à chaque match. Intégrer des jeunes, c'est bien.

Mais an compte-gouttes. - Ne formez-vous pas une sorte de clan, au sein du club ? - Non, il n'y a pas de clan. En arrivant ici alors que je n'étais pas

membre de la bande, je me suis intégré en dix minutes. Nous ne rejetons pas les jeunes.

9 9

i-t-i]

ter-: la ia

:ux

:he de 1a-

- Ces mauvais résultats ne traduisent-ils pes l'échec de vos conceptions du rugby-

- Tout le club, nous y compris, est responsable de ce qui arrive. Je ne pense pas qu'il faille sortir le «show bizz» de tout cela. Peutêtre les gens, à l'intérieur comme à l'extérieur du club, ont-ils trop cru à cette magie. En 1987, lorsque nous avons atteint la finale, nous emphoriques, et nous n'étions cer-

- Deux ans après la finale, le « show bizz » et ses caleçons roses ont-ils touiours lieu

- Bien sûr. Lorsque nous nous Bien sûr. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous savions que c'était pour la vie! Dans dix ans, nous serons « Vincent, François, Paul et les autres» et nos gamins se disputeront au bac à sable! Les gens qui ont cru que nous avions la « grosse tête» se trompent. Ils ne nous connaissent pas. Nous n'avons jamais été trop loin. Nous ne sommes pas des tristes et nous ne le deviendrons pas.

 Vos fecéties pourraient paraître un peu déplacées dans les circonstances actuelles...

Au contraire. Je me demande si à Aurillac, un match sans doute décisif, il ne serait pas judicieux de monter un « coup ». Cela provoquerait peut-être un choc salutaire. Nous prouverions ainsi que nous avons toujours le même état d'esprit. Nous devons retrouver

 Resterez-vous au Racing. si le club descend dans le

groupe B 7 - Je ne m'échapperai pas comme un voieur. Je me sens un peu responsable de la situation, comme les autres. Mais je ne joue-rai pas plus d'une saison à ce niveau. Jai vingt-huit ans et je veux encore vivre de grands moments. De toute manière, étant d'un naturel optimiste, je suis persuadé que l'on va s'en sortir. »

Propos recueillis par PHILIPPE BROUSSARD

#### BASKET-BALL: une recrue soviétique à Orchies

#### Les larmes d'Ouliana

L'Union sportive Orchies-Nomain, club de basket-ball féminin, avait recruté la Soviétique Ouliana Semenova pour briller en Coupe d'Europe. Mais depuis son arrivée dans le Nord la légendaire joueuse de Riga est malade. Un petit drame.

> ORCHIES (Nord) de notre envoyée spéciale

Ouliana Semenova est restée en costume de ville, samedi soir 14 octobre, lors de la rencontre qui opposait ses coéquipières de l'Union sportive Orchies-Nomain (USON) au Club Sainte-Bernadette de Dijon. Culiana, la plus grande basketteuse du monde, tant par sa taille 2.18 mètres, selon le Livre Guinness des records - que par son palmarès prestigieux, n'a pu assister que du banc des remplaçantes à la facile victoire de son club (85 à 55) contre la lanterne rouge du championnat de France de basket.

Agée de trente-sept ans, la basketteuse lettonne vit autourd'hui un drame. Elle qui a collectionné, en vingt-quatre ans de carrière et six cent soixante-dix sélections internationales, deux médailles d'or aux Jeux olympiques, six titres de championne du monde, douze coupes d'Europe et dix-huit titres en championnat d'URSS, se voit pour la première fois éloignée des terrains de basket, en proie à de tenaces problèmes de santé. Victime dès son arrivée à Orchies, au mois d'août, d'infections articulaires provoquées à l'origine par une bénigne ampoule, mais attisées per son diabète, Ouliana a, du coup, «l'impression de ne pas remplir son contrat » vis-à-vis de son club, explique Paulette Leroux, épouse du président de l'USON, mais surtout « confidente des joies et des coups de cafard » des joueuses.

#### Le rayonnement de la chicorée

Sachant qu'elle a été engagée, dans la perspective des championnats d'Europe, pour sa précleuse expérience des équipes de l'Est, Ouliana est encore plus abattue depuis l'élimination de l'équipe d'Orchies, le 4 octobre, dès le premier tour de cette compétition, face aux Polonaises de Poznan. «Oula veut tellement jouer et bien faire, raconte encore Paulette Leroux, que, samedi dernier, lors du match contre Bordeaux, elle n'a même pas voulu nous dire qu'elle avait 40° de fiè-

Président du club de basket d'Orchies depuis trente-deux ans, Robert Leroux - « Monsieur Robert > - est lui aussi navré par ce qui arrive à la basketteuse de Riga. «La Russie nous a confié Ouliana alors que sa santé laissait déjà beaucoup à désirer», déplore le patron de la légendaire entreprise de chicorée Leroux, véritable poumon d'Orchies depuis cent soixante-cinq ans. « Nous avons fait pour Ouliana plus qu'on n'a iamais fait

pour un enfant, ajoute ce grand-papa poule, afin qu'elle retrouve sa pleine samé, son plein moral. Maintenant nous attendons un miracle pour qu'elle retrouve sa place. > Mais si le miracle n'a pas lieu d'ici à la fin du mois d'octobre. Robert Leroux se verra sans doute obligé de « doubler la championne avec une autre étrangère ».

« Car Chicorée Leroux ne peut soutenir qu'un club qui soit à l'égal du rayonnement de la chicorée», affirme encore Robert Leroux qui, à quatrevingts ans, s'est juré de porter l'USON « au sommet... avant [son] grand départ ». Sous l'impulsion de l'entraîneur de l'équipe, Marc Silvert, le club a déjà totalement explosé en dix ans. depuis l'époque où, se souvient Robert Leroux, « les filles jouaient à la ba-balle », jusqu'en natio-nale I, où Orchies tient son rang depuis quetre ans. «Les trois années précédentes, rappelle Marc Silvert, nous avons respectivement fini en cinquième, quatrième et troisième position. Cette année, nous aimerions bien sauter la deuxième l >

En engageant Ouliana Semenova, l'USON crovait bien s'être donné les moyens de ses ambitions, ayant déjà dans son équipe cinq joueuses de rang international, dont une Américaine. Sur le plan sportif, Marc Silvert, qui, selon Robert Leroux, «gâche en une nuit un cahier de cent pages » pour élaborer une tactique, avait délà concocté toute une stratégie basée sur les forces (sa taille) et les faiblesses (sa lenteur) de la bas-ketteuse lettonne. Ouliana indisponible, l'entraîneur a dû gâcher un nouveau cahier en dix jours, d'où un certain flottement dans l'équipe.

Sur le plan pratique, le club s'était également mis en quatre pour accueillir la joueuse-vedette, la plus grosse affaire étant de trouver un lit à ses dimensions (2,50 mètres de long). Totalement prise en charge par l'USON en ce qui concerne notamment sa maison, mise à sa disposition par un supporter, son mobilier ou encore son équipement vestimentaire (ses chaussures de pointure 65 sont arrivées la semaine demière des Etats-Unis), Ouliana a de surcroît pu, grâce aux négociations de Marc Silvert avec la fédération lettonne de besket-ball, conserver 40 % de ses gains. Une véritable manne financière à côté des 200 dollars mensuels dont elle a été royalement gratifiée, l'an passé, au Tintoretto de Madrid, alors même que le club espagnol quadruplait voire quintuplait sa misa grâce aux coups publicitaires.

Il n'empêche. En dépit de l'ambiance familiale qui règne à Orchies, de la sollicitude de ses coéquipières et de l'ovation que lui réserve, à chaque apparition, le public français, Oulians est aujourd'hui bien matheureuse. Elle voit bien contrarié son rêve de terminer sa carrière en beauté en France, au pays de la tour Eiffel qu'elle aime tant. Et, par-delà sa taille et son palmarès, Oula, la petite fille qui na veut pas dormir toute seule, n'est iamais loin.

V. DEVILLECHABROLLE

#### ATHILÉTISME:

20 kilomètres de Paris

#### Rosa. fleur de Macao

Le doublé aurait pu être parfait. Avec Antonio Pinto, muscles fins et visage mat, vainqueur chez les hommes, et Rosa Mota, jambes maigres et mine froissée, première chez les femmes, le Portugal avait tout pour montrer aux vingt-cinq mille participants de la onzième édition des 20 Kilomètres de Paris dimanche 15 octobre, que son demi-fond s'était plutôt bien remis des retraites de Carlos Lopez et Fernando Mamede.

Mais Rosa Mota, championne olympique, du monde, d'Europe au marathon ne court plus sous les couleurs portugaises. Exaspérée par l'attitude autoritaire des dirigeants fédéraux de ce pays, elle a pris une licence à Macao.

#### **Fidèle** à « l'amère patrie »

Ce minuscule territoire de l'Asie figurant depuis 1557 au nombre des possessions portugaises, Rosa Mota reste d'une certaine façon fidèle à «l'amère patrie». Toutefois, Macao, qui possède son propre comité olympique, pourra présen-ter la plus illustre des marathoniennes mondiales aux prochains championnats du monde d'athlétisme à Tokyo en 1991 et, surtout, un an plus tard, aux Jeux olympiques de Barcelone.

La décision prise par la petite marathonienne n'est qu'un diffé-rend supplémentaire dans une liste déjà longue. L'an dernier, la Fédération portugaise avait même suspendu son athlète pour quatre ongs mois parce qu'elle avait refusé de participer à un obscur championnat du monde féminin des 15 kilomètres sur route » à Monaco. Et il avait fallu l'intervention personnelle du président du Portugal, Mario Soarès, pour que Rosa Mota soit réintégrée au dernier moment dans la sélection olympique.

**ALAIN MERCIER** 

# **Connors rosse McEnroe**

**TENNIS:** Grand Prix de Toulouse

ter le Grand Prix de Toulouse sons ter le Grand Prix de Toutouse sons le coup d'une désignation d'office, Jimmy Connors avait cédé à l'ami-cale pression de son ancien com-père Ilie Nastase, devenu public relations de l'événement, pour défendre le titre conquis l'amnée dernière. Et les deux Américains se sont retrouvés, dimanche 15 octobre, en finale après avoir passé, en début de semaine, une soirée ensemble dans une boîte de la Cité

Des retrouvailles sous le signe de la nostalgie: Jimbo, trente-sept ans, et Big Mac, trente ans, s'étaient affrontés trente-deux fois au cours de leurs carrières, mais les deux anciens numéro un mondianx

et d'autre d'un filet depuis Wimbledon 1984. Pourtant ce ne fut pas un match triste. Bien au contraire! Avec une agressivité phénoménale (55 points gagnants), Connors réussit à battre son cadet en panne de service (quatorze retours gagnants): 6-3, 6-3.

Pour sa dix-septième année de présence sur le circuit professionnel, Connors a donc obtenu sa cent huitième victoire. Un titre qui ne le fait pas entrer dans la légende, puisqu'il y est déjà, mais qui en fait

un exemple de loyauté rare.

#### Les résultats

| BASKET-BALL                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Championnet de France (septième journée)  *Multiouse b. Nantes              |
| *Cholet b. Ceen                                                             |
| *Antibes b. Reims                                                           |
| *Montpelier b. Lonent 100-10.                                               |
| Classement. — 1. Limoges, Mulhouse<br>Antibes 14 pts; 4. Orthez, Cholet, Vi |
| laurhanna 12 : 7. Monaco, Salmi                                             |
| Quentin, Nantas 11; 10. Racing Paris<br>Avignor 10; 12. Montpellier, Reim   |
| Roanne 9; 15. Gravelines, Lorient<br>Ceen 8; 18. Tours 7.                   |

CYCLISME Le Suisse Toni Rominger a remporté, semedi 14 octobre, le Tour de Romandle, le demière course classique de le saison. Il a devancé le Français Gilles Delion de 2 min 34 s. Au classement finel de la Coupe du monde 1989 (épreuves classiques) l'intandais Sean Kelly l'emporte devant Toni Rominger. Au classement de la FICP (Fédération internationale du cyclieme professionnel), qui tient sussi compte des épreuves per étapes, Laurent Fignon l'emporte devent Charly Mottet.

FOOTBALL

Championnut de France Première division

(quetorzième journée) | Augustration | October | Classement. — 1. Bordesux, 21 pts; 2. Marsaille, 19; 3. Toulousa, Sochsux,

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

18; 5. Peris-SG, 16; 6. Nentes, Monaco, 15; 8. Mulhouse, Montpelier, Metz, Saint-Etienne, RP 1, Lyon, Toulon, 13; 15. Auxerre, Caen, 12; 17. Cannes, Nice, Lille, 11; 20. Brest, 8. Deuxième division

(quatorzième journée) Groupe A

|   | *Louhans-Cuissaux et Nancy 1-1        |
|---|---------------------------------------|
|   | *Bestia b. Nimes 1-0                  |
|   | *Strasbourg et Martigues 0-0          |
| • | *Alès et Dijon                        |
| , | *Reims b. Chaumont 3-0                |
| • | *latres b. Avignon 3-0                |
| • | Gueugnon b. *Montceau 2-0             |
| , | *Annecy et Grenoble 1-1               |
| , | *Red Star 93 et Orléans 1-1           |
|   | Classement 1. Nancy, 20 pts; 2.       |
|   | CHESTATION - 1. Territy, 20 pts; 2    |
| • | Martigues, 18; 3. Bastia, Strasbourg, |
|   | Reims et Nimes, 17 : 7. Alès, 16 : 8. |
| • | Avignon, 14; 9. Gueugnon, Istres,     |
|   | Louhans-Cuisseux, 13; 12. Annecy,     |
|   | Chaumont, 12; 14. Montceau, Orléens,  |
|   | CHRUNCH IZ, IT MUNICOU, CHROND,       |
|   | Grenoble et Dijon, 11; 18. Red        |

Star 93. 9. Groups B | Compare | Comp

Classament. — 1. La Hawa, 20 pts;
2. Remea, Valenciernes, 18; 4. Durkerque, 17; 5. Angers, Laval et Besuvais, 16; 8. Lens, 15; 9. Saint-Seurin, Rouen, Niort et Créteil, 14; 13. Tours, 12; 14. Quimper et Guingamp, 11; 16. La Roche a Yon, 10; 17. Abbeville, 9; 18. Lorient, 7.

**ZUGSY** 

#### LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE CHALLOT (47-04-24-24) Reliche

SALLE GARANCE, CENTRE GEORGE POMPIDOU (42-78-37-29) Hommings & Anatole Daumen: Lettre de Sibérie (1956), de Chris Merior, Nuit et Brouilland (1955), d'Alain Reenais, 14 h 30; le Prite Lili (1928), d'Alberto Cavalcanti, le Chienne (1931), de Jean-Renoir, 17 h 30; Viva Zapata (1962, v.o. a.t.f.), de Elle Kazan, 20 h 30.

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS (40-26-

#### LES FILMS NOUVEAUX

BRÈVE HISTOIRE D'AMOUR. BREVE HRSTOIRE D'AMOUR. Film poloneis de Krzysztof Kee-loweid, v.o.: Geumont Lee Helice, 1° (40-26-12-12); Geumont Opéra, 2° (47-42-80-33); Seina-André-des-Arts I, 6° (43-26-48-18); Geumont Champe-Elysées, 8° (43-58-04-67); La Beszüle, 11° (43-07-48-60); Geu-mont Parnasse, 14° (43-35-30-40); Geumont Alésia, 14° (43-35-30-40); Geumont Alésia, 14° (43-30-40): Geurnant Alfaia, 14 (43-27-84-50); Gaumont Conver 15- (48-28-42-27).

LE DOSSER ADAMS. Film art cain d'Errol Morris, v.o.: Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); Action Christine, 6° (43-29-11-30); UGC Rotonds, 6° (45-74-94-94).

ERIK LE VIKING. Film britannique ETRIC LE VIKURG. Fam Inflammque de Tenry Jones, v.a.: Forum Horizon, 1st (48-08-67-57); UGC Odéon, 6st (48-74-84-84); Pathá. Marignan-Concorde, 8st (43-68-92-82); UGC Bierritz, 8st (48-82-20-40); UGC Opéra, 8st (48-74-98-40); 14 Juillet Bestille, 11 (48-43-85-90-81). Misterial 14 (48-43-85-90-81). 30-40; 14 Junet Bessum, 17 (43-57-90-81); Mistral, 14 (45-39-52-43); 14 Juliet Beaugre-nelle, 15 (45-75-79-79); v.f.: Rex, 2 (42-36-83-93); UGC Montpernesse, 8º (45-74-94-94); Saint-Lezzre-Pasquier, 8º (43-87-35-43); Pathé Françaia, 8º (47-70-33-88); Les Nation, 12º (43-43-04-87); UGC Lyon Bestille, 12º 43-43-01-59); Feuvette, 13\* (43-43-43-01-59); Feuvette, 13\* (43-31-56-86); Pathé Montparnasse, 14\* (43-20-12-06); UGC Conven-tion, 15\* (45-74-83-40); Pathé Weoler, 18\* (45-22-48-31); I-Wepler, 18 (45-22-46-01); La Gambetta, 20 (46-36-10-96).

#### LES EXCLUSIVITÉS

ABYSS (A., v.a.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); Rex (Le Grand Rex), 2" (42-38-83-93); UGC Odéon, 6" (42-25-20-12-06); Kinopanorama, 15° (43-06-60-50); UGC Mallot, 17° (47-48-08-06) ; v.f. : Rex (Le Grand Rex), 2\* (47-42-56-31); Les Nation, 12-(43-43-04-67); UGC Lyon Bestille, 12-(43-43-01-59); Fauvette Bis, 13- (43-31-60-74) ; Gaumont Alésia, 14-(45-74-93-40) ; Pathé Wepler, 18' (45-22-48-01) ; Le Gembetta, 20' (46-38-

L'AMI RETROUVÉ (A., v.o.) : Elysées Lincoln. 8: (43-59-36-14). L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-3-16-16) ; v.f. : UGC Montparnesse, 6-

(45-74-94-94). ARIEL (Fig., v.o.): Utopis Champolilon

L'ARME FATALE 2 (A., v.o.): USC Normandia, 3° (45-63-16-16); v.f.: Paramount Opéra, 9° (47-42-56-31); Fauvetta, 13° (43-31-56-86); Pathé

ASTÉRIX ET LE COUP DU MEMIRIR (Fr.-All.): Gaumont Les Heiles, 1" (40-28-12-12); Gaumont Opéra, 2" (47-42-Odéon, 6º (42-25-10-30); Ga Ambassade, 8 (43-59-19-08); George V. 8" (45-62-41-46); UGC Lyon Bas-tille, 12" (43-43-01-59); Fauvette, 13" (43-31-56-88); Gaumont Parnasse, 14-(43-35-30-40); Gaumont Alfela, 14-(43-27-84-50); Les Montpernos, 14-(43-27-52-37); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01); Le Gembetta, 20 (46Latine, 4º (42-78-47-86); Cinoches, 6º (46-33-10-82).

AUSTRALIA (Fr.-Bel.): UGC Rotonde, 6" (45-74-94-94); UGC Normandie, 8" (45-63-16-16); Paramount Opéra, 9-(47-42-56-31); Mistral, 14- (45-39-LES AVENTURES DU BARON DE

MUNCHAUSEN (A., v.o.) : Cinoches, 6\* (46-33-10-82) ; v.f. : Cinoches, 6\* (46-33-10-82L BAGDAD CAFÉ (A., v.o.) : Le Triomphe, 8\* (45-82-45-76). LES BAISERS DE SECOURS (Fr.) : Ciné

Beaubourg. 3º (42-71-52-36); Saint-André-des-Arts II, 6º (43-26-80-25); La Bastille, 11º (43-07-48-80); L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63). BAL POUSSERE (Ivoirien, v.o.): Cino-

ches, 6º (46-33-10-82). BAPTÈME (Fr.): Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26); Geumont Opérs, 2= (47-42-80-33); Lucernaire, 8= (45-44-57-34); Geumont Ambassade, 8= (43-59-19-08<u>).</u> BATMAN (A., v.o.) : Forum Horizon, 1"

(45-08-57-57); Bretagne, 6º (42-22-57-97); UGC Odéon, 6º (42-25-10-30); Geumont Ambessade, 8º (43-10-30); Geamont Ambessade, 8° (43-59-19-08); George V, 8° (45-62-41-46); UGC Biarriz, 8° [46-62-20-40); v.f.: Rex, 2° (42-36-83-93); UGC Montpernasse, 8° (45-74-94-94); George V, 8° (45-62-41-46); Paramount Opéra, 9° (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13° (43-36-23-44); Geomont Aldeia, 14° (43-27-84-50); UGC Convention, 15° (45-74-93-40); Images, 18° (45-22-47-94); Le Gambetta, 20° (48-36-10-96).

betts, 20 (46-36-10-96). BURNING SECRET (Brit., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; Le Triomphe, 8-(45-62-45-76)

CALME BLANC (A., v.o.) : Pathé Marignan-Concorde, 8º (43-59-92-82); v.f.: Les Montparnos, 14º (43-27-

CAMBLLE CLAUDEL (Fr.): Elyedes Lincoin, 8" (43-59-36-14). CHAMBRE AVEC VUE... (Brit., v.o.): Cinoches, 6° (46-33-10-82). CHIEN DE FLIC (A., v.f.): La Nouvelle Maxéville, 9 (47-70-72-85).

CINÉMA PARADISO (Fr.-it., v.o.):

Geurnant Les Helies, 1= (40-26-12-12):

Germont Lee Halles, 1\* (40-26-12-12); Pathé Impérial, 2\* (47-42-72-52); 14 Juillet Odéon, 8\* (43-25-58-83); Lz Pagoda, 7\* (47-05-12-15); George V, 8\* (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82); 14 Juillet Bestille, 11\* (43-57-90-81); Escuriel, 13\* (47-07-28-04); Geurmont Alésia, 14\* (43-20-32-20); 14 Juillet Besugrenelle, 15\* (45-75-79-79); UGC Maillot, 17\* (47-48-06-06); V.1.; Pathé Franceis, 9\* (47-70-33-89); Lee Nation, 12\* 7/\* (47-48-0-06); V.t.; Frame Fran-ceis, 9: (47-70-33-88); Lee Nation, 12-(43-43-04-67); UGC Lyon Bestille, 12-(43-43-01-69); Feurette, 13- (43-31-56-86); Patife Montparassee, 14- (43-20-12-06); Geumont Convention, 15-(48-28-42-27); Pathé Cilchy, 18- (45-22-48-01)

CONEDIE D'ÉTÉ (Fr.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-25); Pathé Hau-tefeuille, 6" (48-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8" (43-58-92-82); Pathé Français, 9" (47-70-33-88); Sept Parnassiens, 14º (43-20-32-20); Images, 18 (45-22-47-94); Le Gem-

betta, 20 (46-36-10-98). DÉSIR MEURTRIER (\*) (Jep., v.o.): L'Entrepôt, 14 (45-43-41-83). IFR DIEUX SONT TOMBÉR SUR LA TÊTE... LA SUITE (A., v.o.): UGC Blar-ritz, 8" (45-62-20-40); Sept Permas-sions, 14" (43-20-32-20); v.f.: Pathé

sians, 14\* (43-20-32-20); v.f.: Pathé Impérial, 2\* (47-42-72-52); Rex, 2\* (42-36-83-93); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); images, 18\* (48-22-47-94). DO THE RIGHT THING (A., v.o.); Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36); Le Triomphe, 8\* (46-82-45-76); Studio 28, 18\* (48-06-38-07). ESCLAVES DE NEW YORK (A., v.o.):

FEMINIES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS (Esp., v.o.): Les Trois Luxern-bourg, 6° (46-33-87-77).

LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.) : allion, 5º (43-26-84-65). LA FILLE DE QUINZE AMS (Fr.) : Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33) ; 14 Juli-let Odéon, 6º (43-25-59-83) ; Geurnont Ambessade, 8º (43-59-19-08); Gau-mont Pamasse, 14º (43-35-30-40); Gaumont Convention, 15º (48-28-42-27). LA FOLLE JOURNÉE OU LE MARIAGE DE RIGARO (Fr.) : George V, 8- (45-62-

#### PARIS EN VISITES

#### **MARDI 17 OCTOBRE**

«La sculpture, de Rodin à Maillo 10 h 30, Musée d'Orssy, vestiaire coli tés (B. Marbeau-Cane «Une heure au cimetière de Passy»

12 h 30, 1, rus du Comman Schlossing» (D. Fleurlot).

«Le perc de Verselles : se mytholo-gles, 14 h 30, cour d'honneur du châ-teau, statue de Louis XIV (Office de tou-Exposition : Egypte-Egypte »,

14 h 30, Institut de monde ara de l'exposition (P.-Y. Jeslet). «La Concierperie, de Philippe le Bei à la Terreurs, 14 h 30, à l'entrée (M.-C. Lasnier).

«Hôtels et jardins du Marais sud, place des Voeges», 14 h 30, acrtis métro Saint-Paul (Résurrection du

« L'Institut du monde arabe », 14 h 30, entrée, rue des Foesée-Se Bernard (Paris et son histoire).

« Da cimetière de Balleville aux rénordons de ce quertier », 14 h 45, métro l'élégraphe (V. de Langlade).

«La franc-maçonnerie et les rites Grand Orient de France », 14 h 45, 16, rue Cadet (M. Banassat). « Les souterrains gothiques du collèce des Bernardins et ses alentours », 15 heures, devant l'église Seint-Julien-

MONUMENTS HISTORIQUES « La place Royale, de la manufa l'espace résidential », 15 haures, 62, rue

«La café Procope : du café à l'abainthe », 15 h 30, 13, rue de l'Ancier PARIS MUSÉES

«Le vie secrète des natures mortes Mandaises», 12 h 45, Musée du Petit aideles, 14 h 30. Musés du

« Bourdelle, ateller et œuvre », 14 h 30, Musée Bourdelle, 16, rue «Salone littéraires et philosophiques au dix-huitième siècle», 14 h 30, Musée Camavalet, 23, rue de Sévigné.

#### **CONFÉRENCES**

82 rue Saint-Antoine, 18 h 30 : Angkor et autres lieux (Monuments

Montgeron, cinéma Le Cyrano, 20 h 45 : «Notre voisin de Milly : Jean Cocteau aurait cent ana», per M. Bourg (Société d'histoire de Montgeron). Selle Chalifor-Gelliera, 28, avenue eorge-V, 15 heures : «L'histoire du

ATTENDS-MOI AU CREL (Esp., v.o.): | LE GRAND BLEU (Fr., v.o.) : UGC Ermitage, 8" (45-63-16-16); v.f.: Miramar, 14" (43-20-89-62).

HAUTE SÉCURITÉ (\*) (A., v.o.): UGC HAUTE SECURITE (\*) (A., v.o.): UGC: Normandie, 8° (45-63-16-18); v.f.: Rex, 2° (42-38-83-93); Paramount Opéra, 9° (47-42-56-31); Feuvetta Bia, 13° (43-31-60-74); Pathé Montparasses, 14° (43-20-12-06); Images, 13° (45-22-47-94).

HISTOIRES D'AMÉRIQUE (Fr.-Bel., v.o.): 14 Juillet Odéon, 6° (43-25-59-83).

WANT TO GO HOME (Fr., v.c.) : Gau-I WANT TO GO HOME [Fr., v.o.): Ges-mont Lea Hailes, 1" (40-25-12-12); Gaumont Opéra, 2" (47-42-80-33); 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-59-83); Ges-mont Ambassade, 8" (43-59-19-08); 14 Juillet Bestille, 11" (43-57-90-81); Miramar, 14" (43-20-89-52); 14 Juillet Besugranelle, 15" (45-75-79-79); v.f.; UGC Gobelina, 13" (43-35-23-44). L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE LÉTRE (A. v.o.): Cinoches, 6" (46-33-L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6º (48-33-

10-82). ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GATÈ (Fr.): George V, 8\* (45-82-41-46). J'ÉCRIS DANS L'ESPACE (Fr., v.o.): La Géode, 19º (46-42-13-13). JÉSUS DE MONTRÉAL (Cer.): Lucer-naire, 6º (45-44-57-34).

JUSQU'AU BOUT DU RÊVE (A., v.c.) : Forum Orient Express, 1" (42-33-42-28); 14 Juillet Odéon, 6' (43-25-59-83); George V, 8' (45-62-41-46); Sept Parmassiens, 14' (43-20-32-20); v.f.: Pathé Français, 9' (47-70-33-88). KATIA ET VOLODIA (Fr.-Sov.): Ven-dome Opéra, 2º (47-42-97-52). KICKBOXER (Hong Kong, v.f.): UGC Opéra, 9 (45-74-95-40). LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR (Fr.-

LES LIAISONS DANGEREUSES (A., v.o.): Lee Trois Belzac, 8° (45-61-10-60); Républic Cinémas, 11° (48-05-51-33); Bienvenüe Montparnasse, 15° (45-44-25-02); Saint-Lambert, 15° (45-32-91-88) : v.f. : La Nouvelle Maxéville,

tt., v.o.): Utopie Champolion, 5 (43-

MA GRAND-MÈRE (Sov.) : Cosmos, 6º (45-44-28-90). LE MAITRE DE MUSIQUE (Bel.) : Lucernaire, 8" (45-44-57-34); Grand Pavois, 15" (45-64-48-85).

MANIKA UNE VIE PLUS TARD (Fr., v.o.): Reflet Logos I, 5" (43-54-42-34). MEURTRE DANS UN JARDIN AMGLAIS (Brit., v.o.) : Ciné Besubourg, 3º (42-71-52-36) ; Studio des Ursulines, 5º (43-26-19-09).

5" (43-28-19-09).
MORT D'UN COMMES VOYAGEUR (A., v.o.): Cinoches, 6" (48-33-10-82).
MYSTERY TRAIN (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1" (40-26-12-12); Racine Odéon, 6" (43-26-19-08); Gaumont Ambassade, 8" (43-59-19-08); Max Linder Panorema, 9" (48-24-88-88); Gaumont Parnasse, 14" (43-35-30-40). NEW YORK STORIES (A., v.o.) : Cinoches. 6º (46-33-10-82).

NOCTURNE INDIEN (Fr., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36); UGC Danton, 6\* (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40) ; Mistrel, 14 (45-39-52-43) ; v.1. : UGC Montparnesse, 8-(45-74-84-94) ; UGC Opéra, 9- (45-74-95-40); UGC Gobelina, 13° (43-36-

LA NUIT DU SÉRAE (A., v.o.) : George V, 8 (45-62-41-48). OLD GRINGO (A., v.o.): Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); UGC Danton, 8= (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8= (45-62-

20-401 : 14 Juillet Beaugrapelle, 16-20-40]; 14 Juillet Beeugrarelle, 15-(45-75-79-79); v.f.: Rex. 2- (42-36-83-83]; UGC Montpernasse, 6- (45-74-94-94); Peramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12-(43-43-01-59); UGC Gobbenn, 13- (43-36-23-44); Mietral, 14- (45-39-52-43); Pathé Clichy, 18- (45-22-48-01) 46-01).

PERMIS DE TUER (Brit., v.o.): UGC Bierritz, & (45-62-20-40); v.f.: Bretagne, 8 (42-22-57-97); Paremount Opéra, 9 (47-42-58-31).

LE PETIT DIABLE (it., v.o.): Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26); Pan-théon, 5= (43-54-15-04).

LE PETIT OMOSAURE ET LA VALLÉE DES MERVEILES (A., v.f.): Club Gau-mont Publicis Matignon), 8º (43-59-31-97): La Nouvelle Mattiville, 9º (47-70-72-86): Grand Pavols, 15º (45.54.4 Sch.) Cales (ambat 15/45.64.6 Sch.)

(45-54-46-86) ; Saint-Lambert, 15- (45-LA PETITE VÉRA (Sov., v.o.) : Cosmos, 8º (45-44-28-80) ; La Triomphe, 8º (45-62-45-76).

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RAB-BIT ? (A., v.f.): La Nouvelle Maxéville, 9 (47-70-72-86); Denfert, 14 (43-21-41-01); Grand Pavols, 154 (45-54-

RAIN MAN (A., v.o.): Publicis Chempa-Elysées, 8 (47-20-76-23); v.f.: La Nouvelle Maxéville, 9 (47-70-72-86); Las Montparnos, 14 (43-27-52-37).



20H45 DU 17 AU 21 OCTOBRE MATHILDE MONNIER A LA RENVERSE

18H30 VEN. 20 ET SAM. 21 OCTOBRE DANAT DANZA A LA DECOUVERTE

DE LA JEUNE DANSE ESPAGNOLE LOC 42 74 22 77 2 PL DU CHATELET PARIS 4°

ROUGE VEMISE (Fr.-It., v.o.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26); Epée de Bois, 5" (43-37-57-47); Pathé Marignari-Concorde, 8\* (43-59-92-82); Sept Parnessiens, 14\* (43-20-32-20); v.f.: Pathé Impérial, 2\* (47-42-72-52).

George V, 8' (45-62-41-46).

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO (A., v.o.): Geumont Les Hañes, 1" (40-28-12-12); Geumont Déra, 2" (47-42-60-33); Publicis Saint-Germain, 6" (42-22-72-80); UGC Danton, 6" (42-25-10-30); La Papode, 7" (47-06-12-15); Geumont Ambaesade, 8" (43-59-19-08); Publicis Champe-Dysées, 8" (47-20-76-23); 14 Juillet Bestille, 11" (43-57-90-81); Escurial, 13" (47-07-28-04); Geumont Partiesse, 14" (43-27-84-50); 14 Juillet Besugrandle, 15" (45-75-79-79); UGC Mailiot, 17" (47-48-06-06); v.f.: Rex, 2" (42-38-393); Saint-Lizzare-Pasquier, 8" (43-87-35-43); Les Nation, 12" (43-43-04-67); UGC Cybeins, 13" (43-38-23-44); Miramar, 14" (43-20-

(43-43-01-65); 03C Googna, 13-(43-36-23-44); Miramar, 14-(43-20-89-52); Geumont Convention, 15-(48-28-42-27); Pathé Clichy, 18-(45-22-46-01). THE LAST OF ENGLAND (Brit., v.o.) : Accetone, 54 (46-33-86-86). ACTIONER, 6\* (40-33-42-26); Pathé Hautafeuille, 6\* (46-33-79-38); Eyafes Lincoln, 8\* (43-59-36-14); Sept Parnas-

siens, 14º (43-20-32-20). TROP BELLE POUR TOI (Fr.): Lucer THOP BELLE POOR TO! (97.): Licernaire, 6º (45-44-57-34).
UN POISSON NOMMÉ WARDA (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); Pathé Marignan-Concorde, 8º (43-59-92-82); v.f.: Les Montparnos,

14° (43-27-52-37).

UNE JOURNÉE DE FOUS (A., v.o.):
Forum Orient Express, 1° (42-33-42-26): Pathé Marignan-Concorde, 8° (43-59-92-82); La Bastille, 11° (43-07-48-80): v.f.: Pathé Français, 9° (47-70-33-88): Faunetts, 13° (43-31-56-86): Gaumont Alésia, 14° (43-27-84-50): Pathé Montparnasse, 14° (43-20-12-06): Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27): Pathé Cichy, 18° (45-22-48-01).

LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRAN-QUILLE (Fr.): George V, 8 (45-62-

36-10-98).

WORKING GIRL (A., v.o.): UGC Ermisca. 8º (45-63-16-16). YAABA (Burkins-Feso, v.c.): 14 Juillet Pernasse, 6º (43-26-58-00); Les Trois Luxembourg, 6º (46-33-97-77).

ZANZBAR (Fr.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); Pathé Hautefauille, 6" (46-33-79-38); Les Trois Balzac, 8" (45-61-10-60); Sept Parnassions, 14"

#### **LES GRANDES REPRISES**

BRAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galanda, S 43-54-72-71). CASINO ROYALE (Brit., v.o.): 14 Jui se, 6º (43-26-58-00). LE CIEL PEUT ATTENDRE (A., v.o.) Reflet Logos II, 5º (43-54-42-34). CRIA CUERVOS (Esp., v.o.) : Letina, 4 15° (45-44-25-02).

(48-33-10-82).

SAUF VOTRE RESPECT (Fr., v.o.): George V, 8 (45-62-41-46). MONTY PYTHON, LE SENS DE LA VIE (Brit., v.o.): 14 Juillet Pernassa, 6 (43-

14 (43-27-52-37).

46-01).

41-46). LA VIE ET RIEN D'AUTRE (Fr.) : Forum LA VIE ET RIEN D'AUTRE (Fr.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-67); Ciné Beaubourg, 3" (42-71-52-36); UGC Demon, 6\* (42-25-10-30); UGC Montparnesse, 6\* (45-74-84-84); Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-87-35-43); UGC Champs-Elysées, 8\* (46-82-20-40); UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-58); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Mistral, 14\* (45-39-52-43); 14 Juliet Beaugra-main, 15\* (45-76-79-79); UGC Conven-

(42-78-47-86) ; Reflet Logos II, 5 (43-54-42-34) ; Bienvenüe Montpernesse, EASY RIDER (A., v.o.): Cinoches, 6º

EVE (A., v.o.): Action Rive Gauche, 54 (43-29-44-40). HVE EASY PIECES (A., v.o.): Les Trois Luxembourg, 6\* (48-33-97-77). HAUTE PÈGRE (A., v.o.): Action Ecoles, 6\* (43-25-72-07). HOLIDAY (A., v.o.) : Action Christine, 64

LA HUITIÈME FEMME DE BARBE-BLEUE (A., v.o.): Action Christine, 6º (43-29-11-30). HUSBANDS (A., v.o.): Lee Trois Lixern-bourg, 8\* (46-33-97-77). QUASBAODO (A., v.o.): Action Chris-tine, 8\* (43-29-11-30). JOUR DE FÊTE (Fr.): Le Chempo -Espece Jacques Tati, 5- (43-54-51-80). LAWRENCE D'ARABIE (A., v.o.): George V, 8\* (45-62-41-46). LOS OLVIDADOS (Max., v.o.) : Epés de Bois, 5º (43-37-57-47).

26-58-00) LA NUIT DU CHASSEUR (A., v.o.) : Le Saint-Germain-des-Prés, Selle G. de Beauregard, 6º (42-22-87-23); Lee Trois Baizec, 8º (45-61-10-60). PRSK FLOYD THE WALL (Brit.-A., v.o.): Grand Pavois, 15-145-54-48-85).

PORCHERSE (It., v.o.): Accetone, 6-(46-33-86-86).

LES RAISINS DE LA COLÈRE (A., v.o.): Reflet Logos I, 5° (43-54-42-34). SALAAM BOMBAY I (indo-Fr., v.o.): L'Entrepôt, 14° (45-43-41-63). STRANGER THAN PARADISE (A.-AIL.

v.o.): Utopia Champoliton, 5 (43-26-84-65). SUR LES QUAIS (A., v.o.): Les Trois Linearibourg. 6\* (48-33-97-77).
THÉORÈME (\*\*) (it., v.a.): Accertone 5- (46-33-86-86). LES VACANCES DE M. HULOT (Fr.):

La Champo - Espace Jacques Tati, 6-(43-64-51-60). VACANCES ROMAINES (A., v.o.): Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5 (43-54-42-34).

THÉATRE

#### **SPECTACLES** NOUVEAUX

(Les jours de première et de relâche sont indiqu

entre parenthèses.) SMAONE WEIL 1909-1943. Lucernaire Forum (46-44-57-34) (dim.) 18 h 30 (11). THE JUNGLE BOOK. Galorie 55.

The english theeter of Paris (43-26-63-51). Mercradi et samedi à 15 h (11). VIEUX SINGE. Newlly-sur-Seine.

L'Athlétic (48-24-03-83). Mercredi, jeudi, vendredi, samedi è 20 h 30 (11). L'EX-FEMME DE MA VIE. GVIDnase Marie-Bell (42-46-79-79) (dim.) 20 h 30; sam. à 17 h 30

LETTRE A TOUS LES AVIA-TEURS PERDUS DANS LE DÉSERT. Théâtre du Sphinx (42-78-39-29). Jeudi, vendredi, samedi à 20 h 30 ; dimanche à 15 h (12). OPÉRETTE. Théâtre national de la Colline (42-66-43-60). Grande Selle (dim. soir, lun.) 20 h 30; dim. à 15 h 30 (12).

LE JUGEMENT DERNIER DES ROIS. Cité internationale universi-taire (46-89-38-69). Vendredi, samedi, mardi à 20 h 30 (13). FUGUE EN MINEURE. Bondy. Théâtre André-Meireux (48-47-18-27). Vendredi, samedi, mardi à 21 h ; dimanche à 16 h (13).

A PROPOS DE NEIGE FONDUE, D'APRÈS LE SOUS-SOL, Virry-sur-Seine. Théêtre Jean-Vilar (48-82-84-90). Vendredi, samedi à 21 h; L'AMI DES LOIS. Cité internatio-nale universitaire (45-89-38-69) (dirn., kn.). Vendredi, samedi, merdi à 20 h 30 (13).

LE SOURRICHON. Jardin d'hiver (42-62-59-49) (dim., km) 21 h. semedi à 16 h (13). DE SACHA A GUITRY. Petit Marigny (42-25-20-74) (dim. soir, lun.) 21 h, dim. à 16 h (14).

TITUS ANDRONICUS. Athénée -Louis-Jouvet (47-42-67-27), 21 h LA MÉNAGERIE DE VERRE. Saint Germain-en-Laye. Théâtre Alexandre-Dumas (30-87-07-07) Alexandre-Dui 20 h 45 (17).

LE DIMANCHE DE LA VIE. Arioquin (45-89-43-22) 20 h 30 (17). EBERHARDT ISABELLE, Athénée Louis-Jouvet (47-42-67-27). Salle C.-Bérard, 21 h (17). FRAGMENTS. Cinq Diaments (45-80-51-31) 22 h (17).

ARTISTIC-ATHÉVAINS (48-06 36-02). Fiegrant Délit de mens

CENTRE GEORGES-POMPIDOU (42-74-42-19). Les Deux Voies de Jean Coc-teau : 18 h 30. COMÉDIE-FRANCAISE (40-15-00-15), Salle Richelleu. ♦ L'Avare : 20 h 30. COMÉDIE-FRANCAISE AUDITORIUM DE LA GALERIE COLBERT (40-15-OO-15). O Et les chiens se taiss Cycle des poètes : 18 h 30.

DAUNOU (42-61-69-14). Tu m'es sauvé la vie : 21 h. EDGAR (43-20-85-11), Lee Babas-Cadres : 20 h 15. Nous on fait où on nous dit de faire : 22 h.

EDQUARD-VII SACHA GUITRY (47-42-57-49). Point de feu sans fui 20 h 45. GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-90-09). Histoire d'en rire : 20 h 15. Apostrophone-nous : 22 h.

GRANDE HALLE DE LA VELETTE (SALLE BORIS VIAN) (42-49-77-22). ♦ La Légende du Wagadu Lecture soé-nique : 20 h 30. GYMNASE MARIE-BELL (42-48-

79-79). L'Ex-femme de ma vie : HUCHETTE (43-26-38-99). La Centatrice chauve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30. L'Impromptu du Palais-Royal :

LE BATEAU-THÉATRE (42-08-68-89). Croquez le melon : 20 h 30. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théâtre noir. Le Petit Prince : 18 h 45. Tháitre rouge. ♦ Simone Weil 1909-1943 : 18 h 30. La Dernière Bande, Comédie, Pas en alternant gues d'exilés : 21 h 30. MADELEINE (42-65-07-09). O Les

A SECTION ASSESSMENT

, <sub>2</sub>

2.20

1971. 25.4

, :1 ·

Sect Miracles de Jésus : 20 h 30. MARAIS (42-78-03-53). L'Avare : MATHURINS (42-65-90-00). Les Palmes de M. Schutz : 21 h. THÉATRE DE LA MAIN D'OR-BELLE DE MA! (48-05-67-89), Salle IL ♦ L'Ecume des jours : 20 h 30.

THÉATRE DE LA MAINATE (42-08-83-33). La Nevau de Rameau : 20 h 30.
THÉATRE DES CHAMPS ELYSÉES (47-20-38-37). 

La Chevalier à le rose : 19 ti 30. THÉATRE NATIONAL DE L'ODÉON

(PETITE SALLE) (43-25-70-32). ♦ Le Lac des signes : 18 h 30. TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40). O Physique et Métaphysique : 18 h 30.

#### L'Eura: 21 h. CONCERTS

BOUFFES DU MORD (42-39-34-50). Xhosa, Venda, Tsonga, 20 h 30, kin. d'Afrique du Sud. Dens le cadre du Festi val d'automne à Paris.

CENTRE MANDAPA (45-89-01-60). Rête. Vidya, 20 h 30, km. Danse de l'Inde bharata natyam. Téléphone loca-tion: 45-89-01-60. MAISON DE L'AMERIQUE LATINE (42-22-97-80). Duo de Paris, 20 h 30, km. Joan-Marie Bauman (soprano, fl.), Eric Arnal (plano). Musique populaire

THEATRE GREVIN (42-48-84-47). Chow Ching Ling, Alain Meunier, 20 h 30, lun. Œuvres de Bach, Bestho-ven, Schubert, Debussy, Ye Xiso Geng. Téléphone location : 42-67-36-47. LA VIEILLE GRELLE (47-02-22-11). Duo Reznicek, Pontet, 20 h 30, iun. Musique baroque du XVIIIº siècle.

#### OPERA

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES (47-20-36-37). Le Chevalier à la rose, 19 h 30. Opéra de Richard Strauss. Livret de von Hofmannsthal. Mise en scène Jean-Louis Martinoty. Dir, mus. Georg Schmoehe. Orchestre et chœur de l'Opéra de Paris. Mechthild Gessendorf, Barbara Bonney (sopranos), Guenter Missenhardt sse). Suzanne Mentzer, Jane Berbie (mezzo-soprano), Florian Cerny (baryton), Ricardo Cassi-nelli (ténor). Teléphone location : 47-20-36-37.

V.O. ; GAUMONT LES HALLES — GAUMONT OPÉRA — GAUMONT CHAMPS-ELYSÉES GAUMONT PARNASSE — GAUMONT ALÉSIA — GAUMONT CONVENTION — BASTILLE — ST-ANDRÉ-DES-ARTS 1001 AUDIOVISUEL et FORUM DISTRIB<mark>é</mark>tiON UN FILM DE

RADIO-TÉLÉVISION

20.40 Cînéma : le Professionnel ■

22.30 Magazine : Serocco.

De Denis Chegaray, présenté per Carlos.
Sommaire : Le survivant de l'Antarctique Sweet water junction ; Mon cour s'appa Amazonie.

Magazine : Minuit sport.

0.05 Journal et Météo.

0.25 Série : Intrigues.

0.60 Te 1 mais

1.50 Flash d'informations. 1.55 Feuilleton : C'est déjà demain.

20.35 I element : Marie Love.

De Jeen-Pierre Richard, avec Béetrice Camurat, Roger Mirmont.

22.10 Flash d'informations.

22.15 Magazine : EtoRes.
De Frédéric Mitterrand. Jean Gabin.

23.17 Quand je serai grand. Emission de Banard Rapp, Jean Taulé de Marie-France Kosmowski.

23.20 informations: 24 houres sur la 2.

23.40 Meteo.
23.45 Soitzente secondes.
Andrées Wittham-Smith, fondateur du quotidien britannique The Independent.
23.50 Du côté de chez Fred (rediff.).

20.35 Cinéma : Flag 
Fim français de Jacques Santi (1987).
22.30 Journal et Météo.
22.55 Magazine : Océaniques.
Moi, Gombrowizz, d'Andrzej Wolski et Estelle Germain-Thomas (1º partie).

13.35 Feuilleton : Les feux de l'amour. 14.30 Feuilleton : L'esprit de famille.

17.55 Série : Hawaii, police d'Etst. 18.50 Avis de recherche.

18.55 Feuilleton : Santa-Barbara. 19.25 Jeu : La roue de la fortune. 20.00 Journal, Météo et Tapis vert.

22.35 Magazine : Ciel, mon mardi !
De Christophe Dechavanne.
0.10 Journal et Météo.

1.45 Feuilleton : C'est déjà demain.

Les fiancées de l'Empire.

15.20 Magazine : Du côté de chez Fred. 16.20 Feuilleton : La nuit du harem.

18.40 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19.00 Série : Top models. 19.25 Jeu : Dessinez, c'est gegné !

Choisir sa mort. Téléfilm de Paul Wendkos, avec Requel

22.20 Débet : Le droit de mourir.

Avec le professeur Vincent Meininger, neurologue, Claudine Beschet, vice-présidents de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Claude Cheysson, encien ministre, président de l'Arche de la fratemité, le professeur Claude Jesmin, cancérologue, Yves Camberlein, directeur de l'unité des soins palianits à l'hôpital international de Paris, Paul Valedier, jésute, Benoîte Groutt, écrivain.

23.27 Quand je serai grand.
Invités : Sonie Rytiel.

23.30 Informations : 24 heures sur la 2.

23.50 Métréo.

17.20 Magazine : Greffitis 5-15. 18.15 Série : Les voisins.

20.35 Les dossiers de l'écran :

Welch, Michael Gross.
22.20 Début : Le droit de mourir.

0.30 Série : Mésaventures.

1.40 Flash d'informations.

13.45 Série : Falcon Crest. 14.15 Feuilleton :

20.00 Journal et Météo.

23.50 Météo. 23.56 Soixante secondes.

Pierre Arditi, comédien.

O.00 Du côté de chez Fred (rediff.).

0.55 Série : Intrigues.

1.15 TF1 nuit.

LEGENDE

- Description

ECLARCES PEU MUAGEUX

TRES MUAGEUX

IIIII PLUE OU BRUPE

\* \*\*\*

AVERSES

CRACES

le 16-10-1989

LIXAGOURG ... 11 2 B MADED ...... 23 12 P

13 8

LOS ANGELES ... 21 16

WARRAKREH .....

MOSCOU ......

NEW-YORK .....

MEXICO .....

MEAN ........ 19-MONTRÉAL ..... 16

DEBUT DE

MATINEE

TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé

TOURS ....... 18 3 D TOULOUSE ...... 18 3 D PORTEARTINE, - - -

ÉTRANGER

ALGER ..... 24 19 D AMSTERDAM .... 14 7 N

BARCHONE .... 22 11 BELGRADE ..... 14 5 BERLIN ..... 13 2 BRITTELIS ..... 14 7

BRIGHES ET

20.40 Sport : Football.

14.30 reuiseron : L'esprit de famille. 15.30 Série : Tribunel. 16.00 Variétés : La chance aux chansons. 16.30 Feuilleton : En cas de bonheur. 16.50 Club Dorothée.

Monaco-Berlin. Coupe des vainque coupe, en direct de Monaco.

Film français de Georges Lautner (1981). Avec Jeen-Paul Belmondo, Jeen Desally, Robert

TF 1

0.50 TF 1 muit.

A 2

23.40 Météo.

FR 3

20.35 Téláfilm : Marie Love.

Invité : Jean Vautrin.

22.30 Magazine : Sirocco.

**MÉTÉOROLOGIE** 

Evolution probable du tamps en France entre le kindi 16 octobre à 0 heurs et le mardi 17 octobre à 24 heurs -

Les hautes pressions actuellement sur la France rejettent le courant perturbé hors de nos frontières. Après un début de matinés marqué par la fraîcheur, il fora généralement beeu pour la saison.

Mardi : solei nusgeux sur le Sud. — Après dissipation des brumes et broui-terds matinaux peu tanaces, la journée sara bien ensoleilée.

METEOROLOGIE NATIONALE

FRANCE

AMOCED ...... 21 9

MARKITZ 18
ROBEAUX 19
ROBEST 17
MEST 18
CASI 17

CASK ............

TEMPS PREVUILE 17 Octobre 89

Valours extrêmes relevées extra

le 15-10-1989 à 6 hourse TU et le 16-10-1989 à 6 hourse TU

.

٠.,

---

SITUATION LE 16 OCTOBRE 1989 A 0 HEURE TU

Les nuages élevés qui affecteront les Pyrénées dès le matin envahiront pro-gressivement le ciel de l'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et du Languedoc-

Les températures minimales seront intérieures sux normales saisonnières. Elles varieront de 1 à 6 degrés dans l'intérieur, localement 10 à 13 degrés

Les températures maximales s'étage-ront de 15 à 21 degrés du nord au sud

près des côtes.

PRÉVISIONS POUR LE 18 OCTOBRE 1989 A 12 HEURES TU

D O

1.00 Rediffusions.

Morante. 22.00 Court Métrage.

LA SEPT

22.30 Série : L'esprit des lois (1).

(2º penie.) De René Allio. 1.00 Magazine : Mégamòx. De Martin Meiseonnier.

FRANCE-CULTURE

22.40 Cote d'amour.

0.30 Myosotis.

20.00 Journal.

19.00 Série : Happy Days. 19.30 Le bar des ministères.

0.00 Journal de minuit.

M 6

20.35 C'est l'histoire d'un mec...

20.40 Téléfilm : Un héros sans pitié. De Nick Barwood, avec Scotts Ferraco.

22.10 Série : L'enfer du devoir.

23.30 Magazine : Nomades.

23.50 L'inspecteur Derrick (rediff.).

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda.

20.30 Cinéma : la Vallée fantôme E Film suisse d'Alein Tanner (1987). Avec Jean-Louis Trintignant, Jacob Berger, Leura

De Pierre Dumayet et Pierre Lamaie 23.30 Téléfilm : Un médecin des lumières.

20.30 Le grand débat. La drogue dans la cité

(1º partie).
21.30 Cinémaquettes. Ecoutez les films que vous ne pouvez pas voir. 1. Bende-annonce.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Renseignements sur Apollon. Concert (en direct de la Philharmonie de Berlin): La Créstion, de Haydn, par l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin, le Petit Chosur de Ries Berlin, dir. Frans Bruggen; sol.: Ruth Ziesak (soprano), Uwe Helimann (técor), Friedrich Mosberger (basse), Elisabeth Norberg-Schulz (soprano), Johannes Mannov (beryton).

A 22.30, Virtuoses, virtuoses. A 22.55, Faixes voir la musique. A 23.07, Sérénade nº 3 de Volkmann; Symphonie nº 1, de Penderecki; Symphonie nº 1 en mi bémol majeur, op. 13, d'Enesco.

OF THE

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du samedi daté dimanche-landi. Signification des symboles : > Signalé dans « le Mondo radio-télévision » □ Film à éviter m Ou peut voir m m Ne pas manquer m m m Chef-d'œuvre ou classique.

Lundi 16 octobre

de Sa Majesté III
Film britantique de Peter Hunt (1868). Avec
George Lezenby, Diana Rigg, Telly Savaias.

22.35 Flash d'informations.

22.45 Magazine : Lundi sport. Footbell : à 23.00, golf : à 0.00, footbell

americain.

1.00 Cinéma : le Dernier Match 
Film eméricain de John Hancock (1973), Avec
Robert De Niro, Michael Moriarty, Vincent
Gardenia (v.o.).

ies Dix Commandements III II (2º partie).
Film américain de Cecil B. De Mile (1955).
Avec Chariton Heston, Yul Brynner.
22.40 Série: Matlock.

Film américain de Mark Lester (1985). Avec Arnold Schwerzenegger, Rae Dawn Chong,

23.50 Musiques, musique. 0.05 Magazine : Greens de nuit.

**CANAL PLUS** 

américaln.

20.40 Cinéma :

2.30 Série : Mister Gun.

23.30 Magazine : Aparté. De Pierre-Luc Séguillon. 0.00 Journal de minuit.

M 6

Dan Hedava.

23.55 Magazine : Jazz 6. De Philippe Adler.

0.05 L'inspecteur Derrick (rediff.).

22.05 Cinéma : Trois petits mots ■

14.00 Magazine : Territoires. 14.30 Magazine : La vie à cœur. 15.00 Feuilleton : A cœur ouvert.

15.25 Magazine : Télé Caroline. 17.00 Flash d'informations.

18.00 Magazine : C'est pas juste. 18.30 Jeu : Questions pour un champion. 19.00 Le 19-20 de l'information.

Denver, le dernier dinosaure.

De Joseph Sargent, avec Pierce Brosnan, Kate

Film français d'Andrzej Zuławski (1983). Avec Francis Huster, Valérie Kaprisky.

20.35 Téléfilm : Adieu Irlande (1ª partis).

22.40 Cinéma : la Femme publique ■ ■

**CANAL PLUS** 

15.30 Cinéma : Sammy et Rosie

s'envoient en l'air. 🗉 🗉

De 17.05 à 18.00 Amuse 3. 17.05 Petit ours brun. 17.06 Inspecteur Gadget.

17.10 Les petits malins.

17.30 Auto vélo bravo. 17.35 David le gnome.

19.58 Dessin animé :

20.05 Jeu : La classe. 20.30 INC.

Mulgrew. 22.15 Journal et Météo.

Film américain de Richerd Thorpe (1950).
Avec Fred Astaire, Red Skelton, Vera Ellen.
23.50 Six minutes d'imformations.

Mardi 17 octobre

20.30 Cinéma : Commando ■

20.30 Cinéma : Au service secret

**AGENDA** 

#### 9 9

des C), des

ara-ter-

2-t-iI

13.45 Série : Docteur Marcus Welby. 17.05 Série : L'homme de fer. 18.05 Variétés : Multitop. 18.35 Série : Mariés, deux enfants.

0.05 L'inspecteur Derrick (suite). 1.00 Feuilleton : La poupée sanglante. 1.55 Série : Miss.

19.00 Série : Magnum. 19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Madame est servie.

20.30 Série : Les jupons de la Révolution. Marat, de Maroun Bagdadi, avec Richard Bohringer. 22.10 Magazine : Ciné 6. 22.30 Cinéma : Hercule è la conquête

de l'Atlantide 🗉 🗉 Film Italo-français de Vittorio Cottafavi (1961). Avec Reg Spark, Foy Spain.

16.00 Méthode Victor : Espagnol.

16.30 Magazine : Club sans nom. 17.30 Cinéma : Charles mort ou vif ■ ■

Portrait d'Alain Tanner. 19.30 Documentaire: Histoire parallèle.
De Philippe Grandrieux.
20.15 Jazz soundies collection.

Travailler à domicile.

Images du pôle à l'équateur. 22.30 Série : L'esprit des lois (2).

23.30 Théâtre : la Dernière Bande.

Pièce de Samuel Beckett.

0.30 Documentaire : Igor Stravinski.

FRANCE-CULTURE

20.00 Musique: Le rythme et la raison.

Le CNRS a cinquante ans.

mode japonaise... (rediff.). 22.40 Nuits magnétiques.

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda.

22.30 L'univers non tempéré.

Les castrets. 2. Eccles de musique et conservatoires pour castrets.

20.30 Archipel science.

21.30 Et si en France on travaillait à la

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Musiques ensembles, in memorism Aberto Guerrero, de Schafer; Correspon-dences III pour violon et cordes, de Guerinel;

Musique traditionnelle canadianne. 0.00 Club d'archives. Hommege à André Navarra. Centres de Bruch, Schubert, Haydn, Beethoven, Respighi, Honegger.

Propos félins pour chosur d'enfants et cordes, de Reverdy : La nouvelle Babylone, op. 18, de Chostakovitch, par l'Ensemble orchestral de Marseille et la Maînzise de Radio-France, dir. Jean Leber : soi. Thierry Stocket (violon).

Film sulsse d'Alain Tanner (1969). Avec Fran-cois Simon, Marcel Robert.

Voyage au pays des francs-maçons.

0.10 Six minutes d'informations.

19.00 Documentaire:

20.25 Documentaire:

20.30 Documentaire:

21.45 Docum

13.30 Cinéma : la Novice II
Film franco-italien d'Alberto Lattuade (1980).
Avec Pascale Petit, Jeen-Paul Belmondo.
14.55 Pochettes surprises. 0.20 Musique : Boulvrock'n hard, 1.00 Rediffusions. LA SEPT

Film britannique de Stephen Freers (1987).
Avec Shashi Kappor, Claire Bloom.
17.05 Magazine: Exploits.
17.20 Cabou cadin. En clair jusqu'à 20.30. 18.15 Dessins animés : Ca cartoon.

18.30 Top 50. 19.20 Magazine : Nulle part ailleurs. 20.30 Cinéma : Gremlins II II Film américain de Joe Dante (1984). Avac Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton. 22.15 Flash d'informations. 22.20 Cinéma : Drôle d'endroît pour une rencontre III E film français de François Dupeyron (1988). Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu. 23.55 Cinéma : Sister sister III

Firm américain de Bill Condon (1987). Avec Eric Stottz, Jennifer Jeson Leigh. 1.20 Cimérna : Une fille et des Fusils E Firm français de Claude Lalouch (1964). Avec Jeen-Pierre Kalfon, Pierre Berouch

LA 5 14.30 Série : L'inspecteur Derrick. 15.30 Série : Thriller. 16.45 Dessins animés.

#### 18.50 Journal images. Audience TV du 15 octobre 1989 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN)

|              | ntenée, Franco enti                     | 30 ( pora -    | 202 000 107010   |               |                 |              |               |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| HORAIRE      | FOYERS AYANT<br>REGARDÉ LA TY<br>(or %) | TF1            | <b>A2</b>        | FR3           | CANAL +         | LA 5         | M6            |
|              |                                         | 7 mar 7        | Pub              | L'égatos      | Vrai echnock    | Pub          | Trop tand     |
| 19 h 22      | 61.8                                    | 20,1           | 13.6             | 4.7           | 1,4             | 8.4          | 2.6           |
|              | j                                       | 7 eur 7        | Maguy            | L'agence      | Ça cartoos      | Supercopter  | Trop tend     |
| 19 h 45      | 57.4                                    | 21.5           | 17.9             | 4.4           | 3,2             | 8.0          | 1.8           |
| <del>.</del> |                                         | Journal        | Journal          | Benny Hill    | Ça certoon      | Journal      | M** ant persi |
| 20 h 16      | 70.1                                    | 26.9           | 16.6             | 11.2          | 4.1             | 6.5          | 5.4           |
|              |                                         | Spécial police | Mart aux traffes | Gde murallia  | Orbie d'endroit | Dix Command. | Nevede Salt   |
| 20 h 55      | 72.9                                    | 30.3           | 20.5             | 3.2           | 2.0             | 14.2         | 5.5           |
|              |                                         | Spécial police | Řά               | Pub           | Fleeh           | Dix Command. | Neveda Smit   |
| 22 h 8       | 61.9                                    | 30.7           | 9.3              | 3.2           | 0.2             | 16.2         | 4.9           |
|              |                                         | Lee Ferres     | Musique conur    | Grand Sommeli | La Novice       | Et Dien crée | Newada Smit   |
|              |                                         |                |                  |               |                 |              |               |

| HORAIRE | FOYERS AYANT<br>REGARDÉ LA TY<br>(as %) | TF1            | A2               | FR3           | CANAL +         | LA 5         | M6                      |
|---------|-----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|
|         |                                         | 7 mc 7         | No               | L'agentes     | Vrai echnock    | Pub          | Trop tend               |
| 19 h 22 | 61.8                                    | 20,1           | 13.6             | 4.7           | 1,4             | 8.4          | 2.6                     |
|         | j ,                                     | 7 aur 7        | Maguy            | L'agence      | Ça cartoos      | Supercopter  | Trop terd               |
| 19 h 45 | 57.4                                    | 21.6           | 17.9             | 4.4           | 3.2             | 8.0          | 1.8                     |
| :       |                                         | Journal        | Journal          | Benny HM      | Ça cartoon      | Journal      | M <sup>-</sup> att peri |
| 20 h 16 | 70.1                                    | 26.9           | 16.6             | 11.2          | 4.1             | 5.5          | 5.4                     |
|         |                                         | Spécial police | Mart aux traffes | Gde murallia  | Ordio d'endroit | Dix Command. | Nevede Smit             |
| 20 h 55 | 72.9                                    | 30.3           | 20.5             | 3.2           | 2.0             | 14.2         | 5.6                     |
|         |                                         | Spécial police | Page 1           | Pub           | Fleeh           | Dix Command. | Neveda Smit             |
| 22 h 8  | 61.9                                    | 30.7           | 9.3              | 3.2           | 0.2             | 15.2         | 4.9                     |
|         |                                         | Lee Ferres     | Musique casur    | Brand Sommell | La Novice       | Et Dien crée | Newada Smit             |
| 22 h 44 | 29.7                                    | 9.5            | 3.6              | 3.9           | 0.9             | 4.5          | 7.4                     |

| ::                  |                                | I BELLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                   | 2 N                |                 |                | اہ ما       | 1 .                             |         |      |                         |                           |                      |                        |                      |                                 |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------------------|---------|------|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 15<br>16            | 6 -<br>2 D<br>7 D              | COMPANY<br>18 CYBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 14<br>29<br>SUE 12 | 7 C<br>19 D<br>3 P | PÉKIN<br>RIGOBA | 16<br>ANEDO —  | 5 D         |                                 | HORAIRE |      |                         | A2                        | FR3                  | CANAL +                | LA 5                 | M6                              |
| 13                  | 1 B<br>6 D<br>12 D             | DERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25                   | 17 D<br>19 N       | SPOCKE          | TR 32<br>OLE 8 | 25 C        |                                 | 19 h 22 | 61.8 | 7 ear 7<br>20, 1        | No<br>13.6                | L'agetos<br>4-7      | Vial achnock           | Pub<br>8-4           | Trop tend<br>2.6                |
| 15 16<br>18<br>N 20 | 5 B<br>4 D<br>6 D              | BONGEON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 23<br>19           | 24 D<br>14 C       | TORYO .         | 24<br>24       | 16 A        |                                 | 19 h 45 | 57.4 | 7 eur ?<br>21.5         | Magay<br>17.9             | L'agence<br>4.4      | Ça cartoca<br>3.2      | Supercopter<br>8.0   | Trup terd                       |
| B 14                | 5 D<br>0 D<br>1 N              | TERONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22                   | 16 D               | 1242E           | 17             | 5 D<br>7 D  | ֓֞֝֟֜֜֜֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֜֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֟ | 20 h 16 | 70.1 | Journal<br>26.9         | Journal<br>16.6           | Benny HM<br>11.2     | Carcantoon<br>4.1      | Journal<br>5.5       | M <sup></sup> att spreig<br>5.4 |
| B                   | C                              | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N.<br>cicl           | 0                  | Pobic           | T              | *           |                                 | 20 h 56 | 72.9 | Spécial police<br>30.3  | Mort aux truffee<br>20. 5 | Gde muralle<br>3.2   | Ordie d'endroit<br>2.0 | Dix Command.<br>14-2 | Nevede Scrith<br>5 5            |
|                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | <del>!</del>       | <u> </u>        | 1              | <del></del> |                                 | 22 h 8  | 61.9 | Spiicial police<br>30.7 | 8.3                       | Pub<br>3.2           | Flesh<br>0.2           | Dix Command.<br>15.2 | Neverda Smith<br>4.9            |
| heures (            | enété;                         | heure lé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gele mot             | ns 1 heu           | Le eu pi        | ver. ·         |             |                                 | 22 h 44 | 29,7 | Lee Fauves<br>8.5       | Masique casur<br>3.6      | Grand Sommell<br>3.9 | La Novice<br>0.9       | Et Dieu crée<br>4.5  | Neede Smith<br>7.4              |
|                     | B<br>brume<br>TU = 1<br>heures | 15 6 - 16 2 D 17 10 1 B 18 6 D 18 1 D 18 5 D 18 5 D 18 1 D 18 5 D 19 5 D | 15 6 -               | 15 6               | 15 6            | 15 6           | 15 6        | 15 6                            | 15 6    | 15 6 | 15 6                    | 15 6                      | 15 6                 | 15 6                   | 13 6                 | 15 6                            |

# 13.30 Magazine : Regards de femme. 13.57 Flash d'informations.

# PORTO 24 16 TURE 24 16 VAISOVE 11 4 VERSE 17 5

E MANY

. .

# **AGENDA**

#### **MOTS CROISÉS**

#### PROBLÈME Nº 5110

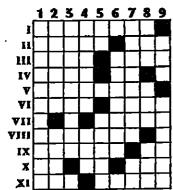

HORIZONTALEMENT

1. Qui ne se tordent pas facilement. — II. Recherchée par les partisans de la force. Une poussière, autrefois. - III. Sortit. Remplissaient des bourses. — IV. Qui ont fait l'objet d'un enlèvement. Symbole. — V. Se réalise jour après jour. — VI. Déesse. Pays. — VII. Un peu rondes. — VIII. C'est parfois travailler en marge. -IX. Se mesurer comme des béliers. Terme de métier. - X. Pas annoncé. Un peu de vérité. S'applique à l'endroit. - XI. Peut faire une chute. Port sur un pla-

**VERTICALEMENT** 1. Ne reçoit de leçons de personne. - 2. En les multipliant, on

5 799 255.00 F

83 185,00 F

8 755,00 F

120.00 F

10,00 F

a une division. Fit preuve d'atte-

7222333

MENCALIX SE OCTORNE, 1900 A 20 H 35 ET SMASA 21 OCTORNE, 1900 A 20 H 35

TALIBATOR, APPLIES TANGONIA AND HANGE PROFESSION

12 264

S HORE HT

4 BONG N°

3 BORS Nº 1 056 908

SORES DE LIMITA 172 128

chement. - 3. Des herbivores marins. — 4. Tranches d'éloquence. Armée d'autrefois. — 5. Pronom. Pas conservées. -6. Se comporter comme les Romains envers les Sabines. -7. Peut paraître moins rude quand y a un bon chemin. Pronom. -8. Ne circule plus. Période. Pièce meublée. - 9. Qui devrait être remplacé. Un vrai diable quand i

Solution du problème nº 5109

Horizontalement I. Raisonnements. - II. Ers. Sa. Aile. — III. Freiner. ire. Mür. — IV. Ri. Nécessiteux. — V. Œuvres. Ore. Les. -- VI. Irraisonné. -VII, Da. Is. Nasse. Roi. -VIII. Iton. Inn. Tu. Ré. - IX. Si. Cédés. Aaron. - X. Soluté. Oust. Sic. - XI. Enée. Abus. Ter. -XII. Al. Kapok. Rå. - XIII. Ecalait Gin, Dés. - XIV. No. Sahel. Mess. - XV. Tulipes. Semer.

Verticalement

1. Refroidissement. -- 2. Arriération. Cou. - 3. ise. Ur. Léda. -4. Invaincue, Loi. - 5. Néris, Et. As. - 6. Nièces. Idéalisé. -7. Résonne. Tas. - 8. Es. Nansouk. - 9. Maisons. Usagas. -10. Rires. As. Pile. - 11. Eté. Etat. On. - 12. Ta. Ur. Me. -13. Simuler. Ost. Der. - 14. Luxe. Ornières. - 15. Fer. Soie. Crasse.

**GUY BROUTY** 

1 360,00 F

27,00 F

LOTO SPORTIF RESULTATS COMPLETS Nº 48 #00114 MP1 2 THE O 4 955 331,00 F 171 24 557,00 F

# Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, **75427 PARIS CEDEX 09** 

Edité par la SARL le Monde

Tél. : (1) 42-47-97-27 Télécopieur : (1) 45-23-06-81

Le Monde

5, rue de Monttessuy, 75867 PARIS Tél : (1) 45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Tèlex MONDPUB 286 136 F

Le Monde

**TÉLÉMATIQUE** 

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

3 217

81 312

NUMERO PACTOLE : 0

Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social: 620 000 F

Principaux associés de la société : Société civile • Les Rédacteurs du *Monde* •

Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Commission paritaire des journaux



Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration Renseignements our les microffins et index du Monde au (1) 42-47-99-61.

1 300 F

1 an .....

1 800 F

2 658 F

**ABONNEMENTS** BP 50709 75422 PARIS CEDEX 09 Tél.: (1) 42-47-98-72 **AUTRES PAYS** FRANCE BENELUX SUISSE TOLE HOTTING 3 meis ..... 365 F 399 F 584 F 766 F 6 mols ..... 720 F 762 F 972 F 1 400 F

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO PORTAGE: pour tous renseignements

1 380 F

tél.: 05-04-03-21 (numéro vert) Changements d'adresse définités ou provincires : nos abonnés sont invités à for-muler leur demande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance. PORT PAYÉ : PARES RP

#### BILLETIN D'ARONNEMENT

| _                        |               |        |
|--------------------------|---------------|--------|
| Durée choisie : 3 mois 🔲 | 6 mois 🔲      | 1 sn 🛚 |
| Nom :                    | Prénom :      |        |
| i                        |               |        |
| Adresse:                 |               |        |
| Adresse :                | Code postal : |        |

Veuillez avoir l'obligeauce d'écrire tous les noms propres en capitales d'impris

#### CARNET DU Monde

- M. Clande PELERIN ct M=, néc Ginette Jametes,

M. Jean-Claude BERRY et M=, née Brigitte Legrand,

ont la joie de faire part des fiançailles

ct Philippe,

le 14 octobre 1989. 75016 Paris. 92100 Boulogne.

Mariages

Frédérique FOURNIER, et Peter BOURMANR

sont henreux de faire part de leur mariage, célébré le 14 septembre 1989 à l'ambassade des Pays-Bas, à Pékin (République populaire de Chine).

14. Liangmahe Road, Pékin, RPC. 77, rue de Bel-Air, 91480 Varennes-Jarcy.

M= Ellen Pearson,
Miyoko et Chikayoshi Oka,
Françoise et Jacques May,
ont la joie d'annoncer le mariage de

Junko et Vincent,

célébré en famille, le 9 octobre 1989, à Oita (Japon).

48, avenue du Général-de-Gaulle, 94160 Saint-Mandé. Kosumosuhaimu 205 Goshitsu, 1-19-5 Ocoka-Cho, Minami-Ku, Yokohama-Shi (Japon).

- Saint-Dizier (52). M. William Blaisot, M= Yvette Blaisot. ses parents, Mª Nicole Blaisot,

sa sœur, Et toute la famille, ont la douleur de faire part du décès

brutal de M. Jean-Jacques Albin BLAISOT,

survenu à l'âge de trente-sept ans.

Les obsèques civiles ont en lieu le samedi 14 octobre 1989, à 14 heures,

au cimetière de Wassy.

- L'amour est plus fort que la mort. »

- M= Robert Brisset,

M. et M= Laurent Bernasse

et leurs enfants, M. et M= Jean Brisset

Ainsi que les familles de La Chanssee et rroust, out la douleur de faire part du décès de

M. Robert-François BRISSET,

survens le 12 octobre 1989, à son domicile, 47, rue des Vignes, Paris-16°, à l'âge de trente-sept ans.

La cérémonie religieuse sera offé-brée le mardi 17 octobre, à 10 heures, en l'église Saint-Serge, à Angers, sui-vie de l'inhumation an cimetière de

Croix-de-Vie (Vendée). Cet avis tient lieu de faire-part.

10, boulevard Foch, 49100 Augers. 10, rue Pierre-Dupout, Saint-Brice, 77160 Provins. Avenue Bon-Air, 49110 Saint-Pierre-Montlimart.

> CARNET DU MONDE

nts : 42-47-95-03 Tarif : la ligne H.T.

Teutes rebriques .... 87 F Abounés et actionnaires , 77 F Communicat. diverses 90 F

# **SOLDES**

Tous les jours du lundi 16 octobre au vendredi 20 octobre inclus.

9hà 12h/14hà 18h

PARIS 24. FALIBOURG ST-HONORÉ. PARIS 8.

PRET-A-PORTER, MAROQUINERIE, CARRÉS, CHAVATES, CANTS, CHAUSRIRES, TESSUS, ÉPONCE.

M= Jean Favreau, M. et M= Jean-François Favreau

et leurs enfants, M= Lange Favreau

M™ André Favreau,

ot son fils, M. et M= Jean-Jacques Favreau et leurs enfants, M. et M= Robert Ferchaux.

ont la douleur de faire part du décès

général d'armée Jean FAVREAU, ancien gouverneur militaire de Paris et commandant la I<sup>m</sup> région militaire, commandeur de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945 et des TOE, croix de la valeur militaire.

La cérémonie religieuse sera célé La ceremone reageuse sera cete brée, mardi 17 octobre 1989, à 16 beures, en l'égitse de Saint-Denis-de-Particule-Pile (Gironde), suivie de l'inhumation dans le caveau de famille.

Une cérémonie sera organisée ultérieurement en l'église Saint-Louis des Invalides, à Paris.

M™ Robert Meric d'Aubigné,

née Maroger, M. et M= Michel Ebersolt

et leurs enfants, M. Jean Merie d'Aubigné

et ses enfants, M. Emile Merle d'Aubigné, Mª Guy Merle d'Aubigné, née Vincent, M= Ama Merle d'Aubigné,

née de Gunzburg. Les familles Michel, Vincent, Yves, Gérard Merie d'Aubigné, Les familles e Turckheim, Wal-baum, Wolf, Barde, Bigot, Brun,

Gerhard, Nègre, Jorden, Les familles Dandrieux, Lisfranc, wernen, Ses élèves et ses amis, ont la douleur de faire part du décès

professear Robert MERLE d'AUBIGNÉ. membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie de médecine membre de l'Académie de chirurgie, professeur et chirurgien honoraire de l'hôpital Cochin, grand officier de la Légion d'honne grand-croix de l'ordre national

du Mérite, croix de guerre, médaille de la Résista Honorary Fellow do Royal College of Surgeons of England, Honorary Fellow of Edinburgh et de l'American College

of Surgeons,

Honoris causa des universités
de Lund, Louvain, Genève, Valence (Esp.),

survenu le 11 octobre 1989, à Achères la-Forêt, à l'âge de quatre-vingt-neuf

Ses obsèques ont en lieu dans l'intitemple de Fontainebleau, suivies de l'inhumation dans le caveau de famille,

M™ Robert Merle d'Aubigné, 4, rue Croix-Saint-Antoine, 77116 Achères-la-Porêt.

(Lire page 16.)

- M= André Mistral, Olivier, Frédérique Mistral et leurs enfants. Jean-Louis, Isabelle Mullenbach,

et leurs enfants, M. et M= Jean Mistral et leurs enfants. M. et M= Marcel Guillement et leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de

André MISTRAL. ministre plénipotentiaire (e.r.) ancien ambassadour, ancien élève de l'ENA, evalier de la Légion d'honne officier du Mérite national,

survenz le 13 octobre 1989, à Hyères

Les obsèques ont en lien an Lavan-don (Var), dans la plus stricte inti-mité.

- Suzanne Plateaux,

son épouse, Dominique Plateaux et Bertrand Andusse, ses enfants, Emmanuel et Simon,

ses petits-enfants, Et toute sa famille, ont la douleur de faire part du décès de Maurice PLATEAUX,

survenu le 11 octobre 1989. Cet avis tient lieu de faire-part.

CONTRACTOR STATEMENT BOBLOT

ASSISTANCE TOTALE DANS L'ORGANISATION D'OBSEQUES

VERT\_05.45.22.27 24# Silt 24

- Lyon, La Châtre, Paris.

M= Georges Rimband, M. Gérard Rimband, M. et Ma Yves Leguin et leurs enfants,

Et toute la famille, ont la douleur de faire part du décès de

M. Georges RIMBAUD. directeur honoraire de l'enregistre ment, officier de la Légion d'honneur,

survenu à Lyon, le 13 octobre 1989, dans se quatre-vingt-douzième année.

Les obsèques religieuses ont été célébrées dans l'intimité familiale à Saint-Jean-le-Centenier (Ardèche).

et ses enfants, ont la tristesse de faire part du décès de

- Mes Réstrice Fink

M= Louis ROUGIER. née Lucie Herzka,

survenu le 10 octobre 1989.

Un recueillement aura lieu au ibarium da cimetière du Père-Lachaise, vendredi 20 octobre, à

354, rue Saint-Honoré. 75001 Paris. 6111 Madawaska, thesda, MD 20816 USA.

Remerciements M. Claude-Noël Rollet,
 M. et M= Gilles de Leiris,
 profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui leur out été données lors du décès le 3 octobre

1989, de Geneviève ROLLET,

leur épouse et fille,

remercient leurs amis du fond du cœur. - Mac Jean-Louis Tixier-Vignancour, M. et M™ Rémi Tixier,

d'amitié et de sympathie, qui leur out été témoignées lors du décès de Jean-Louis

très touchés des nombreuses marques

TIXIER-VIGNANCOUR, ercient bien sincèrement ceux, qui

par leur présence, leurs messages, se sont associés à leur peine. **Anniversaires** 

- 17 octobre 1989. Abraham SULHEFER. < En notre cœur vous restez tou

iours présent. » Sa famille,

Ses amis. Nos abannés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du - Carnet du Monde -, som priés de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

#### Avis de messes

 Une messe sera célébrée le ven-dredi 20 octobre 1989, à 18 h 30, en l'église Sainte-Isabelle, 1, place Baga-telle, Neuilly-sur-Seine, à l'intention de

Mª Brigitte BARBIER, enseignante en sciences économiques au lycée Saint-James

de Neuilly-sur-Seine. Afofdfo socidentellement en Grèce, le 15 août 1989, à l'âge de quarante an.

De la part de M= venve Pierre Barbier,

sa mère, Odile, Yves, Brupeau et Catherine ses frères et sæurs.

9, rue Joseph-Bara, 75006 Paris.

- Le souvenir de

Octave MANNONI.

décédé le 30 juillet 1989, sera évoqué à la messe qui sera offebrée par le Père Edmond Vandermeersch, à 19 heures, en la chapelle Saint-Bernard du Mont-parnasse, 34, avenue du Maine (face à la rue du Départ, immeuble Montparnasse, entrée commune avec la MGEN), vendredi 20 octobre.

- Une messe sera célébrée le samedi 21 octobre, à 11 henres, en la chapelle de Saint-Louis de Gonzague, 12, rue Franklin, Paris-16, à l'inten-

Gilles NOEL DU PAYRAT,

rappelé à Dieu le 16 août 1989, à l'âge de vingt et un ans.

Communications diverses

- Mardi 17 octobre 1989, à 21 heures, l'Inde accueillie, puis reje-tée par les philosophes européens entre le XVII sinècle et le XIX siècle, par ROSEI Statelle et le XIXº siècle, par Roger-Pol Droit, professeur de philoso-phie, écrivain, critique au journal le Monde. Signature de son livre l'Oubli de l'Inde, une somésie philoso-phique (PUF). Club littéraire André Gauthier, 36, rue Jacob. Paris-6° TSI Gauthier, 36, rue Jacob, Paris-6. Tel.: 42-60-84-33.

#### Soutenances de thèses

- Université Paris-I (Panthéon-Sorbonne), le samedi 21 octobre à 10 h 30, salle 308, entrée, I, rue Victor-Cousin, galerie J.-B.-Dumas, escalier I. (Sorbonne). M. Nzinza' Imaliali. « Rationalité. Vérité et relativisme. A propos de quelques principes rationnels ou universels ».

- Université Paris-IV (Paris-Sorbanne), le samedi 21 octobre à lier C. 2º étage. 17, rue de la Sorbome. Mª Anne Wery-Wathien : « La mémoire orchestique de 1551 à 1606. Polémiques de rhétoriques et de sensi-bilités romanes ».

CAMPUS

#### Les universités allemandes et la sélection

Le ministre fédéral de l'éducation et de la science, M. Jurgen Möllemann, a présenté un projet de loi visant à donner davantage de responsabilités aux universités dans le choix de leurs étudiants. Actuellement, pour les disciplines soumises à numerus clausus (médecine, pharmacie, biologie, psychologie, architecture, économie de l'entreprise...), les candidets sont répartis entre les universités par un centre national situé à Dortmund, en fonction de critères uniformes (notes au beccalaurést, nombre d'armées d'attente et — pour la médecine seulement — tests d'admission). Des facteurs sociaux sont aussi pris en considération pour les affectations (étudients meriés, ayant des enfants ou handicapés).

Le projet de loi prévoit que 70 % des places disponibles seraient à la disposition des universités qui détermineraient elles-mêmes leurs critères de sélection (tests ou entretiens, per exemple). Le centre national n'interviendrait que pour les étudiants refusés, à qui sersit proposée une autre université

La Fédération des professeurs d'universités est favorable à ce projet, qui a été pris à son initiative. Mais la conférence des ministres de la culture des Lânder craignent que les universités ne scient submergées par l'organisation de cette sélection et que cette for-mule n'aboutisse à limiter le libre accès à l'Université garanti par la loi fondamentale. C'est pourquoi la plupart des Länder sont hostiles à cette proposition. Or leur approbation est nécessaire puisque l'éducation est de leur compétence.

Arts-sciences-entreprises

Le Centre européen de tech-noculture (CETECH) et l'UER

d'économie appliquée de l'uni-versité Paris-IX-Dauphine créent une maîtrise et un cycle de formation ingénierie trans-

disciplinaire arts-aciences-

antreprises en Europe, ouverts aux étudiants de Dauphine en

économie appliquée et à ceux d'autres universités, ainsi

qu'aux professionnels (ingé-

nieurs, cadres d'entreprise, designers, créateurs, etc.). Cette formation à caractère

international, destinée à mon-

trer les interrelations entre les

métiers artistiques, scientifi-

ques et de l'entreprise, sera

scientifiques, des créateurs

assurée per des enseign

#### STLKE GRAEFINGHOFF

(artistes, designers, architectes), des chefs d'entreprise et des économistes. Inscriptions jusqu'au 25 octobre.

★ Renseignements: UER d'économie appliquée. Tél.: 45-05-14-10, postes 2323 on 2430.

#### Sculpture sur bols

L'Ecole supérieure d'ébénieterie d'Avignon (ESEA) ouvre un département sculpture comprenant différentes options. Les élèves peuvent pratiquer le sta-tuaire, la restauration, ou la sculpture d'encadrement. durant des stages de dix mois on petits groupes.

★ ESEA, 180, route de Mont-favet, 84000 Avignon, Tél.: 90-87-51-69.

عِلَدًا منه الأصل

9 9

<u>i-t-ii</u> THE

ira-ler-la not ux un ili-the

#### BILLET

#### Le début du réajustement

L'histoire ne se répète pas, elle bégaie : c'est pourquoi l'assimilation du mini-krach du vendredi 13 octobre è celui du 19 octobre 1987 paraît un peu rapide. Sans doute retrouve-t-on les mêmes réactions

psychologiques, mais le mot même de krach s'est un peu dévalorisé après le lundi noir de Wall Street il y a deux ans, et, surtout, le contexte général de l'économie mondiale.

A l'époque, la conjoncture était fort inquiétante aux Etats-Unis : le déficit commercial se creusait, le dollar chutait, la surchauffe menaceit et les taux d'intérêt à long terme montaid dangereusement. Il faut rappeler

américain au Trésor de l'époque, M. James Baker, menaçant des Allemands peu coopératifs de laisser « filer » le dollar, qui avait déclenché la chute de Wall Street. Aujourd'hui, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit, la hausse du dollar inquiète, ce n'est plus la surchauffe qui préoccupe mais plutôt l'inverse, et les taux d'intérêt sont orientés à la baisse. En outre, tout le monde sait qu'un grand krach boursier n'est pas capable, à lui seul, de « casser »

l'expension mondiale. Enfin, signalaient les opérateurs lundi matin, la chute des cours baisser le dollar, ce qui comble les souhaits des banques centrales. Ces dernières, sans doute, font les déclarations rituelles sur leur volonté de dispenser aux marchés. indispensables afin d'éviter

Mais la leçon de 1987 a porté : les banques centrales ont mis deux ans à essayer d'éponger les liquidités en question, qui ont alimenté largement l'expansion dans le monde entier au point au'un freinage est devenu indispensable aux Etats-Unis l'an demier, puis en Europe ces derniers mois.

C'est pourquoi lesdites banques

centrales y regarderaient à deux fois avant d'ouvrir à nouveau les vannes du crédit. Reste le vrai problème américain. Comme cela s été indiqué précédemment (le Monde daté 15-16 octobre), les profits des sociétés américaines se dégradent depuis le deuxième trimestre, en raison, notamment, d'une hausse des salaires. phénomène classique à le fin d'un cycle exceptionnel de sept ans d'expansion continue. Cela la Bourse de New-York refusait jusqu'à présent d'en tenir compte. Vendredi 13 octobra, elle a commencé à le faire. Ce n'est donc pas le krach, mais le début du réajustement en question qui, l'an prochain, gagnera probablement une Europe en pleine surchauffe.

# La Bourse de Tokyo résiste, le dollar baisse

Après la chute, vendredi 13 octobre, de l'indice Dow Jones à Wall Street (- 7 %), les marchés asistiques et européens ont réagi violemment lundi. La Bourse de Tokyo a enregistré une baisse de 1,84 %. A Paris l'excès des ordres de vente rendait impossible les cotations. Les opérateurs estimaient à 9 % la baisse moyenne des cours. A Londres, les cours ouvraient en baisse de 7 %. En fait, avant l'ouverture des marchés boursiers, les dirigeants des grands pays industriels ont multiplié les déclarations visant à calmer les esprits. Aux Etata-Unis, les autorités monétaires ont affirmé que « les marchés pouvaient compter sur nous pour ne pas les laisser manquer de liquidités ». Le ministre allemand des finances, M. Théo Waigel, a, pour sa part, estimé qu'il n'y avait aucune raison d'être pessimiste. Pour lui, cette chute n'a aucun fondement économique.

A Paris, M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, a déclaré dimanche, lors de l'émission de TF1 « Sept sur sept », qu' « il ne feut pas vendre », mettant en cause e le capitalisme sauvage aux Etats-Unis, où l'on achète des entreprises à des taux tellement élevés pour les revendre . par compartiments en faisant des profits illicites ».

#### de notre correspondant

« Don't panic! » Avec ce titre en « Don't panie! » Avec ce titre en forme de prière qui barre la « une » de son édition dominicale, le New York Post, l'un des principaux quotidiens populaires de la presse locale, se veut rassurant. Mais il suffit de lire les autres journaux du week-end et d'écouter les commentations de la presse de la p week-can et d'écouter les commen-tateurs convoqués en toute hâte sur les plateaux de télévision pour mesurer combien, pour le public américain, la brusque chute de 7 % du Dow Jones vendredi a des allures de « déjà vu... » (en fran-cais dans le texte).

Depuis plusieurs semaines, d'aucums voyaient dans l'approche du deuxième anniversaire du krach du 19 octobre 1987, coincidant, à du 19 octobre 1987, coîncidant, à quelques jours prês, avec le cellèbre « jeudi noir » du 15 octobre 1929, un bien mauvais présage. Et, de plus, un vendredi 13 ... Sans oublier ce virus informatique, qui, ce jour-là justement, devait attaquer les parcs d'ordinateurs.

On attendait IBM contaminé par Datacrime. Ce fut Wall Street piégée par UAL. Cette société holding coiffant United Airlines, l'une des plus importantes compagnies aériennes, devait boucler ce jour-là une opération désormais classique dans le ciel financier américain : une reprise de la société par les salariés (en l'occurrence les pilotes) appuyés par British Airways. Mais une heure à peine avant la clôture de la séance, le groupe chargé de mener à bien la transac-tion était informé par ses banquiers (Citibank et Chase Manhattan) qu'il avait du mal à boucler finan-

# Un long week-end d'attente premier temps - s'ajoutent les effets de ces program tradings qui sont des programmes de gestion

s'empressaient de vendre leurs actions, craignant que des difficultés identiques concernant ces sociétés conduisent à une chute brutale des cours.

On connaît la suite. Alors que de nombreux « brokers » (courtiers, agents de change) avaient déjà déserté les colonnes du temple, le marché chutait brutalement de 190 points, entraînant par simple effet de report une hausse des obligations et des fonds d'Etat. Du coup, l'indice Dow Jones des indus-trielles, qui, en début de semaine, caracolait autout de 2 800 points, dégringolait à 2 569,26 points dans une indescriptible pagaille, qui se propageait aussitot aux autres places régionales (Philadelphie, Boston, Cincinnati, Midwest, Los Angeles-San-Francisco) avant d'atteindre les grands marchés à terme et d'options de Chicago. Au son de cloche qui marque la fin de la séance à Wall Street, chacun poussait un Ouf! de soulagement.

la bourse new-yorkaise. Les derniers cours à peine affichés sur les écrans, la même ques-tion était naturellement sur toutes les lèvres: « Et maintenant? Et

« Une heure de plus et c'était la Berezina », confiait un familier de

D'ores et déjà, on cherche à identifier les coupables de ce mini-krach. Et les remèdes éventuels au regard d'un environnement économique qui fait qu'en dépit des efforts entrepris depuis deux ans pour dégonfier la bulle financière afin de la ramener dans les limites de l'économie réelle les alertes sont encore fréquentes.

Le marché américain s'est offert quelques belles frayeurs depuis ce 19 octobre 1987 qui vit le marché new-yorkais s'infliger une chute de 22,6 % de son indice fétiche (le Dow Jones) et une purge de 500 milliards de dollars en quelques heures. Tout récemment, encore, début septembre, il a suffi que l'un des gourons de Morgan Stanley conseille, par lettre, à ses clients d'alléger leur portefeuille en prévision de nouvelles économiques peut-être moins bonnes qu'on ne pourrait l'escompter, pour que l'indice Dow Jones des valeurs

industrielles perde 1 %. D'autres analystes, bien avant les derniers événements, mettaient en question la nature d'une hausse des cours qui, pour significative qu'elle soit (la cote a progressé de plus de 60 % depuis son plus bas niveau atteint à la suite du krach d'octobre 1987), n'en comporte pas moins une base spéculative. Une hausse excessive qui obligeait sans doute à d'importantes corrections avant de voir le Dow Jones repartir vers de nouveaux records historiques via un palier de 3 000 points.

Premiers accusés de ces effets de distorsion: le marché des junk bonds, ces obligations très risquées mais à haut rendement qui ont fait la gloire – et la chute – de Michael Milken et de la maison qui l'employait (Drexel Burnham

connue, l'information allait se répandre sur le «floor» (le parquet), semant la panique chez tons les détenteurs de titres liés à des opérations similaires. Ceux-ci tre, la déroute, à la mi-septembre, de l'homme d'affaires canadien. Robert Campeau, parti à la conquête du célèbre magasin new-yorkais Bloomingsdale's avec 6,6 milliards de dollars en poche, est venue démontrer, si besoin était, la fragilité de ce marché, qui représente déjà le quart des obliga-tions émises par les sociétés améri-caines, soit la somme colossale de

170 milliards de dellars. Pour les détracteurs de ces instruments financiers, qui n'ont jamais aussi bien mérité leur surnom d'obligations - pourries -, il est clair qu'il faut en limiter l'usage. D'où les démarches entreprises régulièrement auprès des autorités monétaires et du Congrès, qui ont notamment conduit le Sénat et la Chambre des représentants à décider, en juillet dernier, d'interdire l'utilisation des junk bonds par les caisses d'épargne.

De leur côté, les opérations de rachat et de fusion par endette-ment ne sont pas sans danger pour le marché. En raison de leur effet de contamination tout d'abord.
Ainsi, le fait qu'UAL n'ait pas
réassi à boucler son tour de table a
aussitôt jeté la suspicion sur l'offre
de reprise d'American Airlines, via
sa société holding AMR Corp., par
le fringant Donald Trump, entrainant un effet dévastateur sur l'indice Dow Jones des valeurs de

sont des programmes de gestion informatique d'énormes porte-fenilles boursiers, qui se déclen-chent automatiquement en fonc-tion des variations de cours déterminées par avance. Ces pro-gram tradings, un temps sus-pendus, ont refait discrètement leur apparition chez les e brokers », et il est probable qu'ils ont joué un rôle dans la mini-débâcle

Déjà, en début de matinée, l'annonce d'une hausse de 0,9 % des prix de gros au mois de septem-bre constituait un signal inflationniste pour certains et qui venait s'ajouter à des éléments d'ordre général certes favorables mais plus préoccupants au niveau des béné-fices nets des entreprises, où l'on percoit des traces d'essoufflement. Un élément décisif pour le marché, qui, déjà en 1987, avait fortement anticipé les bons résultats des entreprises américaines dans un climat alors cuphorique.

Aujourd'hui, l'optimisme est plus raisonné. Mais les petits por-teurs n'ont toujours pas repris le chemin de Wall Street. Consciente de ses responsabilités, la Réserve fédérale, qui avait déjà sauvé le marché il y a deux ans en injectant dans le système financier les liquidités dont il avait besoin, a immédiatement annoncé qu'elle procéde-rait de même le lundi 16 octobre, à la réonverture de la Bourse. De son côté, Richard Gross, le président du New York Stock Exchange, a écarté une fois pour toutes, au cours du week-end, toute idée sulfureuse de parallèle avec 1987.

#### Les milieux financiers japonais ne semblent pas inquiets

Tokyo Correspondance

Si, à Tokyo, l'humeur générale est à la prudence, la chute de Wall Street n'a pas entraîné de nervosité excessive. « Une séance qui n'a rien des allures d'un krach. Et qui ressemble plutôt à une journée de prise de bénéfices », a résumé Joël Jeuvells de la maison de titre, Sogen Securites (Société géné-

« Nous sommes loin du scénario du lundi noir de 1987 », a jugé un analyste de Nomura Securities, le premier agent de change japonaise. Encaissant les répercussions de la baisse brutale de 190 points vendredi 13 du Dow Jones à Wall Street, le Nikkel, le thermo-mètre de la Bourse de Tokyo, a plongé dans les premières minutes. Puis II sest très rapidement ressaisi pour reperdre légèrement en fin de séance. Finissant avec – 647 yens par rapport à vendredi dernier, l'indice Nikkel a régressé de 1,84 %. Ce recul « modeste » constitue néanmoins le record de baisse de l'année. Le marché oblidu du li, l'an gataire s'est au contraire montré ferme. Les bons du Trésor japonais ont gagné 1,25 %. La Bourse de Tokyo a donc accueilli sans difficulté le recul marqué du Dow Jones, à New-York, vendredi.

Tokyo attend tout de même de voir le comportement de Wall Street. La Bourse américaine ouvre (à cause du décalage horaire) neuf heures après la clôture de Tokyo. Adoptant une attitude défensive, les investisseurs se sont portés sur les titres d'entreprise dépendant du marché intériour japonais ou à «cycle long de production». A l'opposé, les sociétés exportatrices ont souffert.

« La semaine sera très probablement volatile », estime Yamaichi Securities, l'une des quatre grandes maisons de titres japonaises.

- Tout dépendra du dollar .

Celui-ci semble decidé à baisser. Il est repassé brièvement pour la première fois depais le 3 octobre, sous la barre des 140 yens. Puis, rega-gnant légèrement, il s'est arrêté à la clôture à 140,70 yens contre 143,90 yens, vendredi dernier. La secondation cue le dollar acceptal. spéculation sur le dollar semble « avoir été refroidie » par les évé-nements de vendredi dernier à wall Street, juge un cambiste de UBS-Phillips and Drew. Selon le ministre des finances japonais, M. Ryutaro Hashimoto, les banques centrales coordonnent leurs actions depuis le week-end dernier, laissant entende qu'elles se tiendent préter de la leur le consent preter de la leur le consent preter de la leur le consent preter le consent pre nent prêtes à intervenir le cas échéant.

#### Le rechute après le record 2 600 2 400 2 200 2000 V1879,14 1600 1 400 NEW-YORK JEMANIJASONO JEMANIJASONO JEMANIJA Sep. Oct. 1987

19 octobre 1987, avait regagné le terrain perdu en progressant fortement depuis le début de l'année, pour battre son record le 9 octobre à 2 791,44, avant de retomber, vendredi 13 octobre, à son niveau du mois de juin.

# INSOLITE

#### Grève des brioches

Sous la promesse de l'inter-vention d'un médiateur... venu de Londres, les valets de chambre, garçons d'étage et person-nel d'accuell de l'hôtel George-V à Paris ont suspendu, le vendredi 13 octobre au soir, la grève commencée le matin

And the second s

Les clients du palace parisien n'auront donc pas été trop perturbés par le conflit. Ils auraient même, selon les grévistes, fait preuve de beaucoup de € compréhension ». Ils ont dû monter leurs bagages eux-mêmes et attendre un peu plus longtemps le petit déjeuner servi dans les

Une centaine de salariés -cinquante, d'après la direction - ont participé à ce mouvement, lancé par la CGT, sur les trois cents employés du tous les étages.

George-V. Ils réclament un treizième mois et la réintégration d'un salarié licencié, M. Marnadou Tandjigora, evictime de répression raciale», salon la CGT. Payés pour la plupart au pourcentage, les employés du George-V gagnent de 15 000 à 20 000 francs par mois, selon la direction, mais de 8 000 à 1 200 francs par mois, selon la CGT, qui affirme que les salaires fixes vont de 7 000 à

Pour régler le conflit, il n'est pas impossible que, dans un second temps, une délégation syndicale se rende à Londres, au siège du groupe Trust House Forthey. En attendant, le trevail a repris normalement et les brioches sont livrées chaudes à

# Le déficit public fait moins peur aux Américains

Washington

Les manyais souvenirs revien-Les mauvais souvenirs reviennent ensemble. A l'antomne 1987,
Wall Street dégringolait alors qu'à
Washington, la Maison Blanche et
le Congrès semblaient incapables
de s'entendre pour réduire le déficit
budgétaire. Deux ans plus tard, le
New York Stock Exchange est
seconé d'an grand frisson d'inquiétude au moment précis où, de nouveau, le processus de réduction du
déficit budgétaire, est, provisoirement du moins, enrayé.

L'administration et les élus n'ont

.de notre correspondant

L'administration et les élus n'out pas réussi à boncier dans les délais prévos par la loi un accord qui dévait permettre de faire descendre au-dessous de cent milliards de dol-lars le déficit pour l'exercice budgé-taire 1990

taire 1990. En conséquence, et conformément à la loi dite Gramm Rudman Hollings, des conpes antomatiques devraient entrer en vigueur landi

soir 16 octobre, réparties pour moi-tié entre les dépenses militaires et certaines dépenses civiles. La situation ne doit pas, pour autant, être exagérément dramatisée. Une solu-tion sera selon toute probabilité tronvée avant que ces coupes auto-matiques n'aient en un effet vraiment sensible, et les fonds autoritairement retenus seront alors restitués. En outre, la comcidence dans le temps entre les inquiétudes de Wall Street et les affres budgétaires plus ou moins annuelles ne signifie pas qu'il y ait entre ces deux événements un lien de cause à effet. Mais c'est pour le moins une manière de rappeler que l'économie inements un lien de cause à effet. des Etats-Unis est grevée en perma-neace par une sorte d'hypothèque -l'extrême difficulté qu'éprouve le système politique américain à modérer les dépenses de l'Etat, et plus encore à s'entendre sur les prio-

> JAN KRAUZE Lire le suite page 25

# L'indice Dow Jones à Wall Street, qui avait perdu 22 % le

transport. Celui-ci avait vu sa cote • En 1987, lors du vendredi qui pratiquement doubler en deux ans, compte tenu du maelström de

Là anssi, le marché est énorme (plus de 200 milliards de dollars) et la LBO-mania ne semble pas près de s'atténuer outre-Atlantique avec des effets induits souvent passés sous silence, telle l'évapora-tion de titres — et de liquidités — entraînée par le départ de la cote de nombreuses sociétés, une fois l'opération de reprise menée à terme. En 1988, ce sont près de 100 milliards de dollars qui ont pris

A ces facteurs d'incertitude même s'ils ont nettement contribué à faire monter les cours dans un

ainsi la poudre d'escampette, un montant largement dépassé cette

avait précédé le krach, on ne savait pas ce qui allait se produire le ven-dredi suivant. Maintenant, on rachats, cessions et reventes qui dredi s agite le secteur depuis plusieurs sail......

A la mairie de New-York, on croise les doigts. Dans le passé, c'est l'extraordinaire santé de la Bourse au début des années 1980 qui a sauvé la ville de la faillite qui la menaçait. Aujourd'hui, si le marché boursier s'effondre, la ville ne pourra faire face à ses échéances financières. A trois semaines des élections municipales semanes des elections municipales qui verront Edward Koch, maire depuis 1977, passer l'écharpe à Rudolph Giuliani (l'ex-« tombeur» de Michael Milken...), un républicain, ou, plus vraisemblablement, au candidat noir David Dinkins (démocrate, comme lui), characteristes con souffle. chacun retient son souffle.

**SERGE MARTI** 

#### Les dix plus fortes baisses survenues à Wall Street depuis trois ans

|   |                     |                    | •         | _              |
|---|---------------------|--------------------|-----------|----------------|
|   | BAISSE<br>en points | DATE               | DOW JONES | BAISSE<br>on % |
| ſ | 508                 | 19-10-1987         | 1 738,74  | - 22,61        |
| ı | 190,58              | 13-10-1989         | 2 569,26  | - 6,91         |
| ı | 156.83              | 26-10-1987         | 1 793,93  | - 8,04         |
| ١ | 140,58              | 8-1-1988           | 1 911,31  | - 6,85         |
| ł | 108,35              | 16-10-1987         | 2 248,74  | ~ 4,60         |
| ł | 101,46              | 14-4-1988          | 2 005,64  | - 4,82         |
| 1 | 95,46               | 14-10-1987         | 2 412,70  | - 3.81         |
| 1 | 91,55               | 6-10-1987          | 2 548,63  | - 3,47         |
| ı | 86.61               | 11-9-1987          | 1 792,89  | - 4.61         |
| ı | 77,42               | <u>22</u> -10-1987 | 1 950,43  | - 3,82         |
|   |                     |                    |           |                |

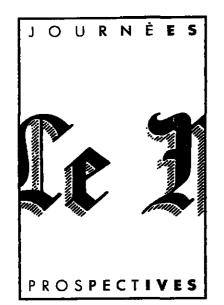

#### Les 18 et 19 octobre 1989

**ESPACE TÊTE D'OR** 103, bd de Stalingrad 69100 Lyon-Villeurbanne

> Renseignements: Paris 48 06 56 67 Lyon 78 37 91 19

**COUPON ET RÉGLEMENT** A ENVOYER A: **JOURNÉES PROSPECTIVES** "LE MONDE" 7, RUE DU PASTEUR-WAGNER 750TI PARIS

#### CAPITAL HUMAIN ET EFFICACITÉ INDUSTRIELLE

LES 2ºº JOURNÉES PROSPECTIVES DU JOURNAL "LE MONDE" S'OUVRENT LE 18 OCTOBRE PAR UNE RENCONTRE INTERNATIONALE DE HAUT NIVEAU. QUELS HOMMES POUR L'INDUSTRIE DANS L'EUROPE DE DEMAIN ? DES CHEFS D'ENTREPRISE ET DES PROFESSIONNELS DES RESSOURCES HUMAINES APPORTENT DES RÉPONSES CONCRÈTES.

#### **E** 9 H 15 OUVERTURE:

MICHEL NOIR, Deputé, Maire de Lyon

ANDRÉ FONTAINE.

Directeur du journal "Le Monde INTRODUCTION

YVES LASFARGUE, Directeur d'I.F.G. Technologies

#### **9** H 45 LES PROFILS ET LES FORMATIONS **DES HOMMES DE L'INDUSTRIE**

GUY AUBERT,

PIERRE FORGEAS, Secrétore général de Hewlett-Pack

**GUY CARPIER.** Directeur de l'ICAM

JEAN-FRANÇOIS COLIN,

BERNARD KASRIEL,

JEAN-JACQUES PAYAN, Directeur de la Recherche de Renault

II II H 30 COMPÉTITIVITÉ DES HOMMES DE L'INDUSTRIE, UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT

PHILIPPE BERNOUX, iociologue au CNRS

GEORGES BOUVEROT,

CHRISTIAN BRIÈRE DE LA HOSSERAYE,

PHILIPPE DESMARESCAUX, Président de Rhône-Poulenc Agrochimic

MICHEL FERREBŒUF,

Président-Directeur gênéral de DEC Fran

HORST FRANK. Directeur général de Bosch France

ROLAND WESMAN, Directeur de l'Organisation et du Personnel de Fiot France

PHILIPPE CHAMINADE

**ALLOCUTION DE CLOTURE** 

**ENRIQUE BARON** 

Secretarios général d'Orlean S.A.

Président du Parlement europée

13 H déjeuner

| bats animés par des journalistes du "Monde" | <u> </u>                                                |   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| m                                           | souhaite recevoir des informations                      | [ |
| ciété                                       | participe au colloque (600 F HT) 712 FTTC               | 8 |
| resse                                       | participe au colloque et au déjeuner (800 FHT) 949 FTTC |   |
| éphone                                      | ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *                 |   |

# O U R N É E S PROSPECTIVES

#### Les 18 et 19 octobre 1989

**ESPACE TETE D'OR** 103, bd de Stalingrad 69100 Lyon-Villeurbanne

#### Renseignements: Paris 48 06 56 67

Lyon 78 37 91 19

#### CADRES, JEUNES DIPLOMES ET ETUDIANTS, MAITRISEZ VOTRE AVENIR, PARTICIPEZ AUX 2º JOURNEES PROSPECTIVES DU JOURNAL "LE MONDE"

DU MERCREDI 18 OCTOBRE 15 H AU JEUDI 19 OCTOBRE 20 H 30

#### LES TRIBUNES D'ENTREPRISES

**BEFEC / PRICE WATERHOUSE DIGITAL EQUIPMENT France** LAFARGE - COPPEE RAYMOND POULAIN SYSTEMES **EGOR Ressources Humaines SNECMA** ORKEM RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SNCF RENAULT FRANCE TELECOM

**HEWLETT PACKARD** 

E.D.F.-G.D.F.

chacune de ces entreprises dispose d'une Tribune. Pendant deux heures, vous pourrez confronter votre ambition à leur stratégie de recrutement et de gestion des hommes.

#### LES PORTES DE L'ACTION

Des consultants issus de grands cabinets de conseil en recrutement donneront près de 300 consultations personnalisées et gratuites aux cadres ayant au moins une première expérience professionnelle et souhaitant bénéficier de conseils. Munissez-vous d'un curriculum vitae, les rendez-vous sont pris sur place. Les cabinets de conseil en recrutement sont présents sous l'égide de leurs deux syndicats, SYNTEC-Conseil / Comité Recrutement et la Chambre Syndicale Nationale des Conseils en Recrutement.

#### LES FORUMS DE L'EMPLO!

- 4 débats pour juger le système de formation, évaluer la gestion des carrières avec des hommes d'entreprise et des universitaires.
- Forum APEC: la gestion des carrières des cadres : des outils ou un état d'esprit? Comment combier le déficit culturel des ingénieurs?
- Quelle dimension internationale dans la formation des cadres? Quelle formation pour les dirigeants et cadres des P.M.E. et P.M.I.?

#### Accès libre et gratuit aux Tribunes, Portes de l'action et Forums de l'emploi.

Novettes gratuites entre la gare de Lyon Part-Dieu (sortie Vivier Merle) et l'Espace Tête d'Or. Parking gratuit. Voyage aller-retour en train, gratuit, des gares de : Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Mâcon, Roanne, Saint-Etienne et Valence pour assister aux Journées Prospectives à Lyon. Il vous suffit de retirer un coupon Journées Prospectives disponible dans les Bureaux Des Elèves des écoles et des universités, ou de téléphoner au : 78379119 à partir du 11 octobre.

**COMMENT PARTICIPER?** 

# Contre une banalisation de la faim

Comme chaque année à l'automne, la Journée mondiale de l'alimentation organisée à l'appel de la FAO – Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture – a rassemblé lundi 16 octobre tous ceux que préoccupe la faim dans le mode. Queicupe la faim dans le monde, ques-ques heures de réflexion sur un phénomène qui frappe à chaque instant son contingent d'humains : on peut dire que les « metteurs en voix » de cette manifestation n'abusent pas d'une scène médiati-que, d'ailleurs peu réceptive à leur endroit

Cette année, en France, c'est à l'Arche de la Défense, pout-être pour y réparer le rendez-vous manqué du tiers-monde au dernier sommet des grands, qu'on doit parler de la faim. Depuis la mise en place du système des Nations unies en 1945, sur les fragiles fondations de la naix retrouvée, ce thème resistent. la paix retrouvée, ce thème revient aux lèvres des dirigeants comme ane incantation : la faim des hommes est une menace pour la paix du monde. Au Biafra des années 60 répondent l'Ethiopie, le Soudan, les Philippines des années 80. Désolante continuité. Malgré les mobilisations générales, les appels à la générosité, la prolifé ration des grands et microprojets de développement, la panyreté est une vis sans fin qui reproduit sons d'autres noms et d'autres lieux ses

# Si peu de résultats

Dans son ouvrage la Crise des Nations unies (1) le professeur Pierre de Semarciens se fivre à une critique désabusée d'un système qui ne sait offrir que du papier : « La vie internationale, écrit-il, n'est pas affectée par les travaux, les résolutions ou même les programmes des Nations unies. En 1982, elles ont produit 700 millions de pages de documents et 29 000 heures de réunions suns infléchte le sens de la politique mondiale. » A propos des débats de la commission chargée des affaires économiques et sociales, il rappelle que en 1986, la montagne de papier utilisé n'a « quasi contribué en rien au développement. Les

CONJONCTURE

nes consaçrées à la préparation de la documentation qui se chissirent en millions de dollars auraient permis de prêter assis-tance à plus de 80 000 enfants pen-dant un an ».

Tant de moyens employés pour si peu de résultats, voilà qui donne prise aux idées radicales. Celles, ultralibérales, de partisans d'une mise à bas des Nations unies et de leurs ramifications (FAO, UNESCO). Celles de la gauche extrême qui voit dans le spectacle de la faim une entreprise sciemment organisée par les grandes puissances: le complot d'une internationale des riches pour que croisse et se multiplie la pauvreté, lot quotidien du quart de l'humalot quotidien du quart de l'huma-nité. Jeter l'éponge ou jeter la sus-picion pour s'abstenir d'aider ou de réfléchir?

On sent poindre le découragement et déjà l'intolérance devant cette faim qui prend toujours de court les meilleures volontés réduites à l'impuissance. Il est bien sûr plus aisé d'inviter les affamés à « se prendre en main », de suggérer qu'ils sont les premiers responsa-bles de les

bles de leur sort.

Depuis trente ans, trop d'Etats en voie de développement ont certes sacrifié leur agriculture vivrière aux chimères des cultures de rente, le cacea, le café, l'arachide ou le coton - sans parler de la coca et du cannabia, mais pour le profit de qui ? Les mirages de l'industrialisation et de l'enrichissement rapide par la spéculation ont détourné des peuples entiers d'une priorité pourtant élémentaire, l'autosuffisance alimentaire. Nourrir les siens est le premier des devoirs comme des devoirs comme de premier des devoirs comme de devoirs comme de de de de devoirs comme de sorte de prise de conscience mini-male insuffisante. Comme tous les

(1) PUF, 238 pages, 1988.

**ERIC FOTTORINO** 

SOCIAL

La grève des finances irrite le gouvernement

# Le syndicat FO du Trésor menace de bloquer la paie des fonctionnaires

Le samedi 14 octobre, le syndicat FO du Trésor public a appelé, à partir de lundi, au e blocage total x des vingt-huit centres informatique de la comptabilité publique qui encaissent les recettes et règient les dépenses de l'Etat dont le palement des traitements et des pensions des fonçtionnaires. Selon ce syndicat, vingt-quatre de ces centres, qui employent au total mille six cents agents, étaient bloqués vendredi.

FO veut ainsi protester contre la décision de M. Bérégovoy de « retenir les journées de grève des agents des finances sur la pale du mots d'octobre ». De son côté, la CGT a proposé au contraire que les païes continuent d'être assurées sous la responsabilité exclusive des grévistes, proposition qui, selon l'Humanité de hundi, a déjà été approuvée par la « grande majorité » des agents informaticiens.

Intervenant dimarche sur TF 1, M. Pietre Bérégovoy a assuré qu'il ne comprensit pas la « surprise » à

propos des retenues pour faits de grève : « Il est clair que lorsqu'on fait grève on n'est pas payé. » « Je ne laisserai pas se dégrader l'auto-rité de l'Etat », a ajouté le ministre de l'économie : « Jouté la négocia-tion, non au marcimalisme et évotion, non au maximalisme et éga-lement non, avec la plus extrême fermeté, à la violence contre les personnes et l'outil de travail. »
« Discutous, a poursuivi M. Bérégovoy, mais avec la volonté
d'aboutir et non nes avec la la govoy, mais avec la volonté d'aboutir et non pas avec des méthodes qui compromettent l'outil de travail. Avec un peu de bonne foi réciproque, on peut trou-ver un accord à condition de bien distinguer les revendications des personnels des finances des autres revendications de la fonction publique.

Le ministre des finances a adopté depuis plusieurs jours une attitude de fermeté. En liaison avec le ministère de l'intérieur, il a fait évacuer par les forces de panes comment d'etre assurées sous la responsabilité exclusive des grévistes, proposition qui, selon l'illumanité de hundi, a déjà été approuvée par la « grande majo-nié » des agents informaticiens.

Intervenant dimanche sur TF 1, M. Pietre Bérégovoy a assuré qu'il ne comprensit pas la « surprise » à l'ordre plusieurs bâtiments administratifs (centre informatique des douanes à Osny, en région pariseme, gare routière de Rungis, zones de frêt de Roissy, direction des statistiques du commerce extérieur à Toulouse, direction interrégionale de Marseille...). Quant aux

syndicats, ils multiplient les paquets de grève, préparent une nouvelle manifestation nationale pour jeudi à Paris et menacent ouvertement, comme le Syndicat autonome des impôts (SNUI) de révéler « certaines informations à leurs concitoyens, notamment « les dégrèvements particuliers signés par tout ministre du budget ». « L'ambiance est malsaine », résume un haut-fonctionnaire du Quai de Bercy.

#### Avantages catégoriels

Dans ce contexte, le positions de M. Bérégovoy est inconfortable. Soucieux de ne pas céder aux revendications des grévistes — ce qui, sclon lui, aboutirait à remettre en cause les fondements de sa politique économique, — il est néanmoins disposé à recevoir les syndicats séparément, espérant ainsi que les plus conciliants se révéleraient plus ouverts au compromis. Le ministre nouvrait ainsi faire ministre nouvrait ainsi faire ministre nouvrait ainsi faire ministre nouvrait ainsi faire ministre nouversit aux compromis. ministre pourrait ainsi faire miroiter quelques avantages catégoriels, comme l'intégration de certaines primes dans le calcul de la retraite des fonctionnaires (une proposition qui suscite de vives réticences à l'Hôtel Matignon).

M. Bérégovoy est également pressé par les parlementaires socia-listes, dont les permanences reçoi-vent systématiquement la visite de syndicalistes des finances, fort bien organisés sur ce plan. 9 9

des C), des et eu

Constatant que la mobilisation de leurs troupes ne se dément pes, les syndicats continuent de récla-mer une revalorisation générale des traitements de 700 F au minimum, même si certains, comme Force mesure non indiciaire à condition qu'elle soit - significative -. Convaincus que le rapport de force leur est favorable, ils ne croient guère au recours à des moyens coercifs (mises en demeure, réquisition), mais ils doivent aussi constater que la menace qu'ils brandissent de - paralyser la machine administrative - paralt exagérée. En dépit du manque à gagner sur les recettes de l'Etat (de 15 à 20 milliards de francs de TVA sont bloqués), qui pourrait contraindre le gouvernement à accroître ses émissions de bons du Trésor, les pouvoirs publics considèrent avoir les moyens de faire face. Combien de temps?

JEAN-MICHEL NORMAND

#### INDUSTRIE

#### Un secteur sous influence

# Sombre bilan pour l'électronique européenne

Mauvais cru pour l'électronique europénne, dont les positions commerciales ont continué de se dégrader l'an passé : en deux ans, son déficit a plus que doublé pour se creuser à 33 milliards de dollars (plus de 210 millions de franca). Aucune amélioration notable n'est à attendre puisqu'il devrait des-cendre jusqu'à 50 milliards de dollars en 1994, selon l'Electronics International Corporation

années suivantes. Même ces récentes aggravations représentent en réalité une diminution en valeur

relative, par rapport au produit

D'autant que nombre de théori-ciens s'emploient à atténuer ses vices sinon à les faire passer pour

des vertus, alors que dans le même temps le public se met à nouvean à réclamer des dépenses sociales, sans augmentation des impots.

Comme le dissit avec drôiene un

expert cité au début octobre par le Wall Street Journal « les déficis

Wall Street Journal - les déficits budgétaires sont passés de mode à Wall Street. On ne vous laissera pas entrer à un cocktail à Manhattan si vous commancez à parler de déficit budgétaire ». L'expert aurait sans doute tort pour ce qui est des tous derniers jours, mais de manière plus générale, il semble bien qu'il ait raison. Les questions de délicit continuent à faire grand bruit dans le monde politique washingtonien, mais guère au delà.

L'impôt sur les plus raines

Conséquence, le déficit n'apparait plus comme un ogre tout prét à dévorer l'économie américaine.

Plus que jamais, l'électronique à l'irrésistible Japon et un certain dressement américain. Elle perd sur tous les fronts : en terme de production, d'abord, puisque sa place sur l'échiquier mondial régresse lentement (22 % en 1989 contre 26 % en 1980), au profit d'un Japon qui l'a battu à plates contures (il fournit 27% de la production mondiale contre 15 % au début de la décennie). En terme commerciale ensuite : à peine défi-citaire en 1979, les échanges du

Vieux Continent s'effondrent depuis 1986. Aujourd'hui, ses exportations ne me est sous influence, face couvrent plus que 32 % de ses importations avec les Etats-Unis et 5 % sculement avec le Japon, note l'EIC. Et ses excédents avec le

reste du monde se reduisent comme pean de chagrin. Défici-taire en 1988 pour la première fois de son histoire dans les matériels de télécommunications, l'Europe n'affiche plus désormais d'excédent que dans trois métiers — les mesures-instrumentations, l'électronique médicale et les matériels professionnels, - qui représentent, ensemble, moins de 20 % du mar-

ché européen de l'électronique. Les huit autres secteurs sont défici-

#### Une situation Les Etats-Unis, sériousement

déficitaires pour la première fois en 1984, ont réussi à stabiliser leur 1984, out réassi à stabiliser leur solde en 1987 et à le réduire à 5,2 milliards de dollars l'an passé, grâce à l'excédent de plus en plus confortable qu'ils dégagent avec l'Europe (17,25 milliards de dollars en 1988 contre 13,67 milliards de dollars en 1987). Contrairement à l'Europe, qui aggrave de à l'Europe, qui aggrave de 5 miliards de dollars en un an son déficit avec le Japon, les Etats-Unis ont résisi à stabiliser leur solde négatif avec ce pays (à 22 milliards de dollars), aidés par la pause du yen.

Sauf bouleversement de la donne actuelle, le surplus commer-cial du Japon devrait bondir en 1994 à 93 milliards de dollars.

13,2 milliards en 1979. Mais les Etats-Unis, qui ne cessent de voir leur position se dégrader vis-à-vis des Japonais, n'en restent pas moins des acteurs extrêmement puissants sur l'échiquier électronique : parmi les dix-sept firmes détenant plus de 1% du marché mondial, huit sout américaines, six inconsistes et trais autorité. japonaises et trois européennes (Philips, Siemens et Thon

Président de l'EIC. M. Abel Far-noux, chargé de mission auprès de M= Edith Cresson, ministre des affaires européennes, estime que la l'Europe dans trois secteurs : le grand public, les télécommunications et le matériel professionnel. En revanche, il se montre infiniment plus inquiet sur la situation de l'informatique européenne son marché, alors même qu'une part très importante est réalisée par des firmes américaines implantées sur son sol . (IBM, DEC, Hewlette Packard...), note-t-

Son déficit commercial s'est aggravé (de 12 milliards de dollars en 1987 à 17 milliards en 1988) et l'Europe ne couvre ses importan-tions qu'à hauteur de 17 % avec les Etats-Unis et 4 % avec les Etats-Unis et 4 % avec le Japon.
Présente dans les gros ordinateurs, elle n'a pas su prendre le virage des minis et surtout des micro-ordinadeurs et se lait battre sur les périphériques, trois secteurs qui représentent les deux tiers du chiffer d'affeires cotal de l'information fre d'affaires total de l'informati-que. Elle paye aujourd'hui le prix de son erreur industrielle.

#### F. V.

# LONGINES"

DIANTS

DUSTRIELLE

IPEZ AUX 2 JOURNES HONDE

one w bolista.

Le déficit public fait moins peur aux Américains

cer la main aux partenairesadversaires, à leur imposer sagesse
et rigueur budgétaire : le résultat
est pour le moins douteux, si l'on
songe qu'entre l'exercice 1987 et
l'exercice 1989, le déficit réel s'est
accru (de 149,7 à 161,4 milliards
de dollars), alors que dans le même
temps la loi, qui prévoyait une
réduction à 136 milliards en 1989,
a été cer à 136 milliards en 1989,

a été parfaitement respectée ! C'est que cette fameuse loi - cen-sée imposer un retour à un strict équilibre budgétaire en 1993 - est beaucoup moins terrible qu'elle ne le parait.

Elle s'applique uniquement au budget tel qu'il est exécuté. L'à n'est d'ailleurs pas son seul défant. Elle incite aussi les négociateurs du Congrès et de la Maison Blanche à rechercher avant tout des économies à court terme - pour tenir les chiffres de l'année à venir et éventuelle-ment de celle qui suit. Elle pousse même à des pratiques perniceuses, tels ces jeux d'écriture destinés à tels ces jour d'écriture destinés à « débudgétiser » certaines dépenses couteuses, où bien à avancer certaines d'entre elles pour les mettre sur le compte de l'exercice en train de s'achever (et pour lequel le déficit supplémentaire n'est nullement sanctionné), de manière à se donner un peu d'air — dans le budget suivant. Ainsi, cette année, la paie d'une grande partie

La situation devient si artificielle que certains crient à la fail-lite complète de la loi Gramm Rud-man, et souhaitent la modifier en profondeur. D'autres préférent une sorte de politique du pire : laisser les négociations sur la réduction du déficit aller à l'échec, de sorte que les « coupes automatiques » pré-vues par la loi entreront véritable-ment, et douloureusement, en action. En quelque sorte, utiliser pour faire la guerre une arme de dismasion.

sinsi lancé, dans un article plein de dépit et de colère, le puissant prési-dent de la commission des voies et moyens de la Chambre des Représentants, le démocrate de Chicago Dan Rostenkowski « La triste vérité est que nous avons un président qui refuse de mener, et un Congrès qui est institutionnellement incapable de mener – l'effort de réduction du déficit. »

Ces fortes paroles, pourtant, ne

Ces fortes paroles, pourtant, ne font pas tout à fait le bruit escompté. D'abord parce que, malgré tous les travers de la loi Gramm Rudman, et même si c'est en grande partie grace à la vigueur de l'économie américains ces demières années, le déficit a bien diminsé, Il était, après tout, de 221

#### **TRANSPORTS**

#### M. Laurent Fabius voudrait un TGV concédé en Normandie

de notre correspondant Estimant nécessaire que la Nor-mandie soit reliée, non seulement à Paris dans de bonnes conditions, Paris dans de tonnes contitues, mais aussi aux capitales européennes par la future gare de TGV de Roissy, M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, député de Seine-Maritime, propose de contourner les hésitations de la SNCF à l'égard d'un TGV nor-

mand en créant des sociétés d'éco-nomie mixte qui obtiendraient la concession des lignes de TGV.

concession des lignes de TGV.

Selon l'entourage de M. Fabius,
l'affaire est en bonne voie ; « Il a
obtenu des guranties », a confié un
de ses conseillers. Dans son esprit,
la société concessionnaire pourrait
avoir comme base les collectivités
territoriales concernées et se financer par l'émission d'un emprunt
régional spécifique.

E B.

A Washington précisément, les

A Washington précisément, les jours à venir seront occupés par des négociations entre les responsables compétents du Sénat et ceux de la Chambre des représentants pour s'entendre sur un projet commun, un projet qui ne risque pas d'être mis en échec par un éventuel veto de la Maison Blanche. L'affaire s'unorce ardine d'entent m'in de la Maison Hanche. L'affaire s'annonce ardne, d'autant qu'un joker particulièrement délicat à manier s'est trouvé mêlé au jeu : le projet de réduction de l'impôt sur les plus-values en capital, projet chéri par le président Buah qui en avait fait grand nasge pendant la campagne électorale.

Le projet de réduction du déficit

Le projet de réduction du déficit adgétaire que la Chambre a fait sienne comprend une telle réduc-tion, de 28 à 19,6 %, des impots sur les plus values en capital. Même si, dans la version de la Chambre, cette réduction ne vaut que pour deux ans, ce vote, émis per une assemblée totalement controlée par les démocrates, avait constitué un superbe succès politique pour l'administration (*Le monde* du 30 septembre). Mais ce joli cadeau, (largement motivé par la pression

milliards de dollars en 1986, de des électeurs et des lobbies), était 149, 155 et 161 milliards les trois accompagné d'un emballage fort déplaisant : une série de mesures coûteuses et de privilèges fiscaux accordés à certains intérêts parti-

Le Sénat, de son côté, (également contrôlé par les démocrates) a refusé la mesure de réduction de l'impôt sur les plus values, et après rimpot sur les plus values, et après avoir envisagé d'accorder des privilèges fiscanx particuliers encore plus exorbitants que ceux de la chambre, a fini par se ressaisir en votant, vendredi 13 octobre, un texte considérablement allégé mais qui ne devrait pas être du const de la Chambra. gout de la Chambre. On en est là, en pleine confusion,

On en est là, en pleine confusion, si ce n'est qu'une sorte d'arrangement semble se dessiner entre, d'une part, les démocrates, de l'autre la Maison Blanche, pour que l'affaire de la réduction de l'impot sur les plus values soit séparée de celle de la réduction du déficit budgétaire. Les responsables démocrates ont clairement laissé démocrates ont clairement laissé entendre qu'ils soraiont plus accommandants, ou moins intraita-bles, dans les négociations concer-nant la budget si la question des plus values — sur laquelle ils sont eux mêmes divisés - était remise à plus tard. La Maison blanche n'a plus tard. La Marson blanche n'a semble-t-il guère d'autre choix que d'accepter, quitte à risquer de voir remettre en cause, plus tard, l'éton-nant succès qu'elle avait remporté sur ce sujet. Mais bien des élus républicains, à leur tour, se font tirer l'oreille, et ne comprennent pas pourquoi ils devraient à nou-veau livrer une bataille qu'ils oat déià gagnée.... déjà gagnée.... Tout cela forme un jeu presque

aussi complexe que celui des opéra-tions à Wall Street, et fournit natu-rellement la matière à des édito-riaux indignés : « Aucun scandale riaux indignés : « Aucun scandale au Congrès cette année n'est plus honteux que la pagaille budgétaire », écrivait dimanche 15 octobre le New York Times. « Les deux chambres et les deux partis ont manqué à leur devoir de réduire le déficit, et le président Bush n'a pas fait mieux ».

Tout le monde donc est campe.

Tout le monde, donc, est coupable, ce qui pourrait être aussi une manière de dire que personne ne l'est vraiment. Et que les « folies budgétaires », pour reprendre le titre de l'éditorial du New York Times, ne sont pas près de se donner en spectacle.

# Les SICAV court terme: une forme de rémunération des dépôts à vue

Les SICAV court terme, dites de trésorerie, parce qu'elles sont destinées à recueillir les liquidités des entreprises et des ménages pour des emplois de courte durée, ont connu une véritable explosion depuis leur création au début de 1982, représentant maintenant la moitié des SICAV toutes catégories, dont le montant dépasse 1 500 milliards. Depuis la fin de l'année 1986, leurs variantes. dites SICAV monétaires, c'està-dire investies en produits de courte durée, rémunérées aux taux du marché monétaire (de 8 % à 9 % à l'houre actuelle), et exemptes de risque d'une perte en capital, connaissent un succès grandissent, au point de constituer les trois quarts de la masse de SICAV court terme (720 milliards de francs au total). Cette croissance très rapide commence à inquiéter les banques émettrices. Elles voient leurs dépôts à vue non rémunérés émigrer vers ces SICAV, qui permettent, en fait, de rémunérer effectivement ces dépôts, tournant une interdiction vieille de dix-huit ans. Ce phénomène a pour conséquence de renchérir le coût des ressources des banques, et donc celui de crédit. Partant de ce constat, les établissements bancaires sont en train de réviser leur politique, en s'efforçant, grâce à un relèvement des droits d'entrée et des commissions de gestion sur ces SICAV, de compenser l'effet négatif de ce transfert.

L'acte de naissance des SICAV court terme est l'arrêté du 4 septembre 1981, pris par M. Jacques Delors, alors ministre de l'économie et des finances. Soucieux d'obtenir une diminution du coût des crédits bancaires, très élevés, en raison de la forte tension des tanz d'intérêt à court terme (la défense du franc l'imposait), le ministre avait entrepris de réduire le coût des ressources utilisées par les banques pour financer leurs crédits. A cet effet, il avait très sensi-blement réduit la rémunération de l'épargne liquide offerte aux dépo-sants, rémunération qui s'alignait sur le taux du marché monétaire (15 % à l'époque).

Le 4 septembre 1981, donc, il fut décidé que les dépôts inférieurs

clients des produits nouveaux capa-bles d'assurer une rémunération de leurs dépôts plus avantageuse. A l'imitation des Money Funds américains, ils créèrent, avec l'autorisa tion du Trésor, des fonds de place-ment en obligations, l'idée de base étant de permettre aux porteurs de parts de ces fonds, d'encaisser, sur pons détachés annuellement, certes, mais calculés et comptabi-lisés provata temporis, c'est-à-dire en fonction de la durée de déten-tion des parts de fonds. Il était donc possible d'obtenir, pour des dépôts de courte durée, la rénunération offerte par des placements de longue durée, traditionnelle-ment plus élevée : une véritable

nérés à des taux compris entre 3 % et 6 %, ce qui bouleversait tout le régime des placements de trésorerie des entreprises et surtout des ménages, très avantageux aupara-vant, et provoqua de nombreuses et amères récriminations de la clientèle, au moment où une inflation de 14 % rongeait la substance des

Les banques, comme la nature, ayant horreur du vide, et se montrant peu soucieuses de perdre des dépôts et des clients, donnèrent libre court à leur imagination pour,

LES ENCOURS DES GRANDES SICAV MONÉTAIRES

Mobival ..... K)Sher J .....

Fencier CT .....

Brouges Attentic Régal.
Via Court Termo
Ribbe + XCT
Multival
Occidentale Réalisable

Dès le début de 1982, une création de SICAV court terme, dites de « trésorerie ». à diffusion plus large, investies en obligations à taux variable ou à durée de vie inférieure à un an, pour écarter tout risque de perte en capital en fut Valréal, constituée par la ban-que Paribas et la Caisse des dépôts, suivie par beaucoup d'autres. 303

Le succès fut immédiat, et l'on assista à une véritable explosion des dépôts dans ces SICAV court terme, aux dépens des comptes sur livret des banques et aussi des

SOCIO Geletate
Delia Banque
CIC BQ Tataset
Robert Lefovre BVMP
Indexez CGM-Indexet
BRGT

CDC
CCSP Renge Pgs. de Strash.
CIC Crédit Ind. Classt
Crista Cest. Réscompte

CCBP .....

dépôts à vue sur les comptes-chèques. Trois ans après, à la mi-1985, le cap des 200 milliards de francs était doublé, l'accélération des dépôts conduisant à un record de 722 milliards de francs fin août 1989, le plus formidable transfert d'épargne liquide jamais observé en France.

Cette accélération n'était pas fortuite. La diminution régulière des tanx d'intérêt à partir du pic de l'automne 1981 procurait de fortes plus-values en capital sur les porte-feuilles d'obligations émises précé-demment à des taux élevés, ce qui permettait aux SICAV « sen bles » bourrées d'obligations (voir leur définition par ailleurs) d'enregistrer de fortes valorisations annuelles (de 20 % à 30 % avec le coupon). A l'automne 1986, toutefois la baisse des taux d'intérêt s'arrêta net et fit place même à une remontée, véritable catastrophe pour les SICAV sensibles, dont les valeurs liquidatives baissèrent, ce qui ne peut être admis par les clients quand il s'agit de leur tréso-rerie. Aussitôt, les gestionnaires de SICAV changèrent leur fusil d'épaule, privilégiant la sécurité

aux dépens de la performance. Les SICAV sensibles tombèrent en défaveur et on assista à l'envolée des SICAV dites « monétaires », c'est-à-dire investies en produits financiers à courte durée et sans risque en capital, comme les bons du Trésor (voir la définition cicontre). Les SICAV monétaires représentent, aujourd'hui, 75 % de l'ensemble des SICAV court terme (525 milliards de francs sur 722 milliards) et constituent le « produit d'appel » des banques auprès de leurs clients.

Leur liste et le montant de leurs encours reflètent, naturellement, l'importance des banques émet-trices, avec une exception pour el SICAV court terme, Univar, la plus grosse avec 84 milliards de une SICAV « régulière », donc non monétaire, mais a longtemps constitué le réceptacle de l'épargne liquide des déposants de la « banque verte ». A l'heure actuelle, les ents de cette SICAV sont progressivement orientés vers deux SICAV monétaires du Crédit agricole, Eli Cash et Moné J.

#### Une évolution récente

En cette fin de 1989, les SICAV monétaires gardent tout leur attrait, surtout à un moment où les supérieurs à ceux du long terme, ce qui privilégie les placements un certain ralentissement du rythme de leur croissance, bien aturel après la véritable explosion des années précédentes.

En revanche, un retour en arrière peut être observé en ce qui concerne les droits d'entrée et les frais de gestion de ces SICAV. Les banques émettrices, en effet, se sont aperçues que leurs clients y transféraient tout bonnement leurs dépôts à vue, tournant l'interdic-tion de rémunérer ces dépôts en vigueur depuis 1967. Elles ont, en fait, été victimes de leur propre politique; beaucoup de leurs gui-chetiers, pour mieux vendre leurs SICAV monétaires, font, discrètement, remarquer aux clients que leurs dépôts à vue sont trop impor-tants et que leur banque tient à leur disposition un produit bien pius avantageux.

Il s'ensuit une véritable « évaporation » des dépôts à vue non rén nérés, ressources à bon marché pour les banques, au profit de pla-cements hors bilan, que les établissements ne peuvent plus utiliser. Certes, la facturation aux clients des frais de gestion des SICAV est censée procurer des revents, mais, lorsque le prix des actions de ces SICAV est peu élevé, la gestion devient massivement déficitaire. Anni une réaction est-elle ca train

de se développer. Il y a quinze jours, M. Daniel Lebègne, directeur général de la BNP, annonçait que son établissement allait imposer un droit d'entrée forfaitaire de 100 F sur deux de ses SICAV monétaires, notamment Natio-Sécurité, dont le montant unitaire est de 5 000 F. En revanche, la SICAV Natio-court terme en est dispensée, son montant de 200 000 F en actions étant suffigant pour convrir les frais de sestion. La BNP, comme les autres banques, constate que les SICAV monétaires sont de plus en plus  une façon pour les particuliers de rémunérer leurs liquidités à des taux, en outre, qui sont de hait à dix fois supérieurs à ceux offerts à aix jois superieurs à ceux ojerts à l'étranger sur les dépôts à vue » (1 % le plus souvent). Il est vrai que, à cette même BNP, l'encours des SICAV monétaires est en train, à 85 milliards de francs, de rejoindre, tout doucement, celui des dépôts à vue, 100 milliards de francs, et, comme le disait M. Lebègue, « les choses devront progressivement être corrigées ». L'avertissement est clair et il a déjà été précédé de corrections discrèt dans certains établissements, où les droits d'entrée ont été un peu relevés (Société générale) et les frais de gestion majorés.

Aioutons que l'autorisation donnée aux SICAV, depnis le 1ª octo-

et une capitalisation des dividendes va conduire à leur transformation en SICAV de capitalisation. Les actionnaires de ces SICAV, en effet, que ce soient les entreprises (50 % des déposants, dit-on, mais personne ne le sait vraiment) ou les particuliers, ne se soucient pas vraiment d'encaisser des coupons sur leurs dépôts et préfèrent les capitaliser, ce qui simplifie les déclarations fiscales et permet même d'échapper à l'impôt. On sait que la revente d'actions de SICAV de capitalisation, taxée à 17 % sur la plus-value finale, est exonérée dans plus-value finale, est exonérée dans la limite de 288 400 F de cessions

Lesdites SICAV, ainsi transformées, constituent donc un instru-ment rêvé de rémunération des

FRANÇOIS RENARD

#### Le vade-mecum de l'investisseur

court terme ? Une société d'investis

ment à capital variable (SICAV) court terme a pour objet d'offrir à ses actionnaires la possibilité de placer leur trésorerie à court terme dans les meilleures conditions possibles, notamment de sécurité. Elle doit respecter les deux règles suivantes : 20 % minimum de son actif comotable doivent être composés de valeurs mobilières cotées à une Bourse de valeurs, 15 % minimum de cet actif doivent être composés de placements à disponibilité et liquidité forte ou totale, comme les dépôts à vue ou à terme (dans la SICAV elle-même), les bons du Trésor et titres négociables d'une durée restant à courir inféieure ou é obligations acquises à réméré, ou d'actions de SICAV dont l'actif est principalement comédemment. Les SICAV court terme, dites « de trésorerie ». par opposition aux SICAV d'actions et d'obligations, sont classées en trois catégories.

a) Les SICAV court terme « sensibles », qui recher-chent une « sensibilité de la valeur liquidative aux variations des cours de Bourse ».

En clair, cels veut dire que leur objet est de procurer à l'actionnaire un gain de capital, essentiellement sur des obligations dont le cours augmente, souvent assez fortement, lorsque les taux d'intérêt baissent. émissions nouvelles bai aussi, ce qui valorise d'autant les émissions anciennes à rendement plus élevé et fait monter leur cours, d'où d'intéres santes plus-values. Mais il existe un risque, celui non taux d'intérêts et donc les rendements des émissions nou-velles, ce qui dévalorise les émissions anciennes, à rendement inférieur, et fait be leur cours, entraînant une perte en capital.

On qualifie ces SICAV « sensibles » de SICAV de « performance » ou « agressives ». Elles détiennent, dans des proportions plus ou moins importantes, des valeurs non couvertes contre les variations de taux, en fait des obligations

b) Les SICAV court terms

Ce sont les SICAV qui don-nent la « priorité à la régularité de l'évolution de la valeur liquidative ». Leur portefeuille est essentiellement composé d'obligations à taux fixe mais à durée de vie courte, ou couvertes par des pactes de réméré, d'obligations à taux variable, de bons du Trésor en compte courant. Le réméré est un contrat par lequel le gérant d'une SICAV se débarrasse du risque d'une hausse des taux des obligations, donc d'une baisse de leur valeur en capital. Par ce contrat. Il acquiert d'un organisme financier détenteur un certain nombre vendeur lui rachètera à l'échéance, six mois après ou plus tard, à un prix convenu variations de cours.

c) Les SICAV court terme « monétaires »

Ce sont des SICAV régulières qui détiennent en permanence plus de 75 % de leur actif en valeur à « caractère monétaire », c'est-à-dire à durée de vie courte, sans risque de perte en capital, offrant un rendement proche des taux taire : ces valeurs sont des bons du Trésor « courts », des billets de trésorerie émis par les entreprises, des certificats de dépôt émis par les banques, des créances hypothécaires, sociétés financières. Ces SICAV sont donc protég contre les risques de hausse ne peuvent bénéficier d'aucune plus value en capital en cas de Elles sont donc, véritablement des SICAV de « trésorerie », pour des durées de détention souvent courtes, qui garantissent à leurs actionnaires une rémunération convenable sans aucun aléa de cours. Cette caractéristique explique leur envolée decuis trois ans.

• Droits d'entrée et de sortie. – Ces droits, pla-fonnés légalement à 4,75 %, n'existent pratiquement pas pour les SICAV court terme, afin de permettre aux clients d'y entrer et d'en sortir sans frais. Quelques exceptions, toutefois : la Société générale, par exemple, prélève 250 F par opération sur ses SICAV monétaires Monevalor, la banque Morgan demande 750 F sur Morgan court terme. Pour les SICAV régulières et sensibles, à durée de détention plus longue, les droits, essentielle-ment d'entrée, s'échelonnent de 0, 10 % à 2 %.

• Frais de gestion. — Limités à 1 %, ils sont assis sur l'actif géré et s'inscrivent dans une fourchette moyenne

• Fixation des cours. de SICAV court terme publient chaque jour ouvrable une valeur liquidative, la même pour l'achat et la vente, à la pour lesquelles le prix de rachat par l'établissement droits de sortie. Les établissements s'engagent, on le sait, à racheter à l'actionnaire son action à la valeur liquidative en

 Le prix des actions des SICAV court terms. - Le prix est très variable : il peut s'échelonner de 191 F pour Univalor, SICAV régulière du Crédit agricole, à 2 millions de monétaire du même Crédit agricole. Les gros montants unitaires sont réservés aux entreprises ou aux particuliers très aisés, et les petits montants aux ménages. Notons toutefois que, pour ne pas gonfier les frais de gestion, le montant unitaire des actions de SICAV court terme a tendance à augmenter, aux envi-rons de 5 000 F.

x portes

Indomez Crises des Dépôts

CIC Crédit Lycensis Paribes

CIC CDC Crédit de Nord

Morgan CT Placement CT Première

L'ancienne forteresse des chevaliers voudrait être le treizième membre de la Communauté, mais souhaite aussi devenir un paradis fiscal... sans narcodollars.



'EUROPE! L'Europe! L'Europe! Plus que jamais comme un cabri sur son bloc de calcaire perdu en Méditerranée, le gouvernement maltais piaffe d'impatience à la porte des Douze. En 1990, le calles ont assez duré, dit-on à

sailles est venu. >
D'ici quelques mois, «en tout
cas avant la fin de l'an prochain,
précise Edward Fenech-Adami,
premier ministre de l'archipel,

Scicluna, l'avocat maltais en charge de la préparation du dossier à Bruxelles, est d'accrocher une fois pour toutes nos îles à l'Europe. Ne serait-ce que pour décourager à l'avenir d'éventuelles mésaventures. » L'allusion à la méditerranéenne et tiers-mondiste.

du gouvernement précédent est assez claire. « On a vu, par exem-ple, ce que la CEE a eu comme effet modérateur sur les socialistes grecs », reprend B. Sciciuna. Tombée aux élections de mai 1987, après seize années de pou-voir, l'équipe travailliste de l'épo-que, tout en conservant le statut d'associé à la CEE, avait eu

tendance à se rapprocher toujours plus d'Etats aussi peu européens que la Libye, la Corée du Nord ou la Chine (voir le Monde du 22 septembre). Tout cele est bien fini. Le gouvernement démocrate-chrétien d'E. Fenech-Adami a

dénoncé, *de facto*, tous les accords

un peu gênants conclus par son pré-décesseur, notamment ceux de naturelle, juge-t-il, est dans l'Europe. Nous ne cherchons pas à nous faire adopter. Nous ne sommes pas les orphelins de l'Europe, nous faisons déjà partie de la famille.»

L'année dernière, lors d'une visite officielle chez l'ancien colonisateur britannique, un peu réticent, semble-t-il, à l'adhésion de premier ministre avait enfoncé le grandes difficultés à nous assimi-ler.

#### **Une intégration** de falt

français (316 kilomètres carrés), surpeuplée (350 000 habitants), mais en voie de développement bien avancé, l'ancienne et légen-daire forteruse des chevaliers dispose aujourd'hui d'un revenu annuel, par habitant, d'environ 5 000 dollars. Moins que la moyenne des pays de la CEE certes, mais plus que certains hono-rables aspirants...

«Nous sonnes déjà quasiment intégrés à l'Europe, rappolait récemment Censu Tabone, le président de la République, puisque 70 % de nos échanges se font avec elle. » Ajoutons que, depuis les amées 70, la Communanté, en tant que telle, a prêté autour de 55 mil-

lions d'écus à Malte et que le troi-sième protocole financier (1989-1993), signé en mars dernier, s'élève à 38 millions d'écus, dont 12,5 millions de don.

« Pas de problème, juge un expert économique étranger. Malte a de gros besoins, notamment dans le domaine des infrastructures qui sont srès en retard, mais c'est un pays solvable. Sa balance des palevrent entre quinze et dix-hult mols d'importations l > Les 700 000 touristes (à 85 % europécas) qui vien-nent chaque année se délasser sous

un consortium italo-suisseallemand, devrait encore augmenter les revenns de ce secteur. Ponton flottant, casino et grand hôtel seront construits sur l'ilot de Manoel. « Monte-Carlo n'a plus qu'à bien se tenir », plaisante un initiateur du projet.

Plus sérieusement, et de toute évidence, les Européens se sentent chez eux dans l'archipel. « Normal, confirme Ugo Mifsud Bonnici, ministre de l'éducation, nous avons derrière nous deux mille ans de civilisation chrétienne et européenne. » De fait, la quasi-totalité des Maltais sont chrétiens et, record mondial sans doute, on compte, dans les trois îles, trois cent cinquante églises, soit une pour mille habitants !

Outre le maltais, relativement proche de l'arabe - encore que les autochtones affirment ne pas com-prendre les Libyens qui vienneat par charters entiers dévaliser les supermarchés de La Valette, — l'anglais est la seconde langue offi-cielle et une bonne part de l'élite problème de ce côté-là donc, bien que le système éducatif public

aussi bons sinon meilleurs qu'ail-leurs. Nos lois commerciales sont notre procédure pénale, sur celle de l'Italie et notre code civil est fondé sur le code Napoléon. Nos

même, «c'est vrai qu'en dessous, travailliste. Mais nous allons remédier à cette situation ».

#### Trois points noirs

du Conseil de l'Europe - dont il a assumé la présidence six mois en 1988, – l'archipel a adhéré récemet ne voit pas comment on pourrait lui interdire l'entrée du club.

« Contrairement à d'autres pays du Sud européen, ajoute encore le premier ministre, l'agriculture et la pêche, chez nous, ne représentent que 4% du PNR. Ce qui devrait rendre notre adhésion encore moins problématique. »

Restant pourtant trois pointe ment à la charte sociale de la CEB l'adhésion à la CEE ».

Restont pourtant trois points noirs dans le dossier maltais. D'abord, l'économie est encore trop fortement étatisée puisque 40 % des produits importés sont soumis à licence spéciale et que l'Etat, direc-tement ou indirectement, emploie

toujours autour de 40 % également de la main-d'œuvre nationale. Cela permet certes de maintenir l'infla-tion et le chômage à des niveaux honorables (4 % de part et d'autre), mais c'est peu conforme à la liberté des marchés prescrite par le traité de Rome.

Or, pour remporter les élections,
R. Fenech-Adami a dh promettre
que personne ne perdrait son
emploi. Bref, la libéralisation et la
dénationalisation inscrites au programme du gouvernement protrès lentement, a Requessar trop. très lentement. « Beaucoup trop », selon les diplomates européens en poste à La Valette.

Ensuite, Malte, après s'être vu fermer la porte de l'OTAN dans les années 70, se veut constitutionnelcomme la Suisse, précise-t-on en haut lien, mais seulement au sens où nous n'appartenons à auci alliance militaire. > Certes. Mais l'archipel est également membre du mouvement des non-alignés, ce Membre du Commonwealth et malgré l'évolution nettement moins militante de l'europe – dont il a ssumé la présidence six mois en 988, – l'archipel a adhéré récempar à la charta cessale de l'europe – dont il compatible avec

cent pays qui, oux, ne le sont pas, et, en plus, jouer son va-tout sur le tapis vert du secret bancaire? Un jour ou l'autre, Malte devra choisir

PATRICE CLAUDE

#### **Depuis** les Phéniciens

Malte appartint d'abord aux Phéniciens, au IXº siècle avant l'ère chrétienne, puis aux Grecs au VIII<sup>a</sup> siècle et aux Carthaginois au VI<sup>a</sup> siècle. Elle fut annexée par Rome en 218 avant Jésus-Christ, avant d'être christianisée et de tomdales et des Ostrogoths. Reconquise per les Byzantins en 533 après Jésus-Christ, prise per les Arabes en 863, elle fut conquise en 1091 par Roger de Sicile et partagea le jusqu'en 1530.

A cette date. Malte fut donnée par Charles Quint aux Hospitaliers de Saint-Jeande-Jérusalem chassés de Rhodes. Ce fut le grand maître de l'ordre, Jean Parigot de La Valette, qui défendit victorieusement l'ile contre les Turcs de Soliman II et fonds l'actuelle capitale.

Au dix-huitième siècle, Malte fut le grand centre du commerce français en Méditerranée et Bonaparte s'en empara en 1798, svant que les Anglais ne la premient en 1800. Colonie britannique, elle devint une importante base navale et commerciale sur la route des Indes, avant de servir en 1943 au débarquement allié en Sicile. Elle obtint son indépendance en 1964.

# Le Hongkong de la Méditerranée...

nomies. Liches ou non. Discrétion du Nord. » Bref, même à l'heure de la mondielisation des communications, l'archipel croit encore à places fortes de l'argent « gris » qui ont pour noms, Jersey, Canaries ou Calman Islands... Mieux encore, ici, les clients déclarent eux-mêmes ce

Ainsi Malte, l'ancienne forteresse Seint Jean, se lance-t-eile dans la finance internationale. Foi de Joe Fenech, initiateur du projet avec rang de ministre apécial, e nous serons le Hongkong de la Méditerrande. D'ailleurs, de nombreuses sociétés installées là-bas et un peu craintives de l'avenir du dominion britannique ont déjè pris contact

du Nord. » Bref, même à l'heure de tions, l'archipel croit encore à

Toutefois, maigré les rodomontades des uns et des autres, les dont nous ne voulons pas, affirme sur quoi ils acceptent de payer des clients étrangers, pour l'instant, ne se bousculent pas au portilion du nouveau port franc. Ouvert depuis le crime ou de la drogue. Pour éviter 1" juliet, ce demier n'a enregistré ce genre de dérapages, continue-t-1, jusqu'à présent que sept candidats dont cinq ne sont pes des compa-gnies commerciales. Mais J. Fenech, qui est un proche du premier ministre, ne désespère pas.

Outre certains trusts de Hongkong, la Chase Manhattan Bank, qui a techniquement piloté le projet, va ouvrir un bursau à La Valetta. La Société générale française « montre Comme jedis dans les affaires de l'intérêt », et la banque San

Bien entendu, le gouvernement espère également attirer qualquesune des 800 000 Meltais d'origine, répartis à travers le monde et par-fois très prospères. « La seule chose Anthony Galdès, gouverneur de la banque centrale, c'est l'argent du meximum de geranties. >

citle qui voucira profiter du système la loi, des agissements de son client. Dis-sept sociétés locales sont déjà habilitées à servir ainsi de garant.

géostratégiques, Maite joue de sa Paolo de Turin est déjà sur place « visiment sale » est maivenu. Pour position « en plain coeur » de la depuis plusieurs années à travers sa lui, et notamment parce que la Sicile

Oyez ! Oyez ! Evadés fiscaux de tous les pays, un nouveau peradis s'offre depuis trois mois à vos éco-s'offre depuis trois mois à vos écoaffirme que le risque de voir l'archi-pel servir au blanchiment des narcodollars reste très élevé.

> Ce serait, entre autres, pour mettre en garde les autorités à cet égard que Pierre Jose, le ministre français de l'intérieur, a affectué, le Valette auprès de son homologue maltais, Guido da Marco... « Bon, reconneit Joe Fenech, des affaires Toute société, holding, trust, troubles peuvent toujours se produire. Aussi bien ici que dans les pays d'Europe, comme l'Espagne ou devra d'abord avoir un répondant le Royeume-Uni, qui ont eux aussi metrais qui sera responsable, devent installé des zones franches. Mais nous avons choisi comme modèle le Luxembourg, qui est sans doute la place financière de ce type la plus Encore une fois, seul l'argent nette. Que peut-on faire de plus ? >

# "ETATS-UNIS, JAPON ARABIE SAOUDITE

SOYEZ OPERATIONNEL DES LE PREMIER CONTACT :

MATRISEZ L'INTERCULTUREL"



IGS LANGUES

culturels est enseigné depuis 25 ans oux USA. C'est l'atout stratégique qui vous permettra d'améliorer votre Pourquoi et comment préparer vos

collaborateurs ? Découvrez le, pour la première fois en France avec : précurseur du "Cross Cultural Training" Ces journées sont organisées par IGS LANGUES.

Lieu: American Chamber of Commerce / Paris : journée d'étude : 8.9.10 novembre :

Renseignements et inscriptions : 25, rue François I™ 75008 Paris. . Les paysans — près d'un Polonais sur trois — vivent pratiquement en autarcie, sans grand changement depuis quarante-trois ans. Ils ne produisent pas davantage, faute de trouver les équipements nécessaires

commission épiscopale pulonaise, relayée par Solidarité rurale, appelant les paysans à célébrer à Czesochowa – le lieu de pèlerinage le chus célèbre du pays – la traditionelle fête de la moisson. Il y a queles années, c'est au Parti com ques annees, c'est au raru commi-niste que revenait le rôle d'organiser les festivités qui revêtnient, on s'en doute, un caractère beaucoup plus palen, sur fond de folklore et de glori-lication du régime.

En Pologne, l'Eglise peut compter sur les paysans profondément catho-liques et ces derniers peuvent faire confiance à l'Église pour soutenir leurs revendications. « De fait, expli-que Adam Lipowski, économiste argé de cours à l'Académie des sciences de Vanovie, les paysans bénéficient de puissants lobbles dans notre pays : il y a Solidarité rurale, le Parti des paysans (ZSL) — allié aujourd'hui à Solidarité après l'avoir été aux communistes, — l'Eglise et même des sénateurs, à titre individuel.»

La raison en est simple : les pay-sans représentent plus de 30% de la population, et 48% des Polonais actifs sont employés dans le secteur agroa-imentaire (contre 12% en France). 38% des dépenses des inémages étant 38% des dépenses des ménages étant consacrées à l'alimentation (on atteint plus de 50% si l'on tient compte de l'alcool et du tabac), contre 20% en France, l'agriculture représente bien une priorité dans la réforme économique du pays, d'autant que ses structures sont enchantmes.

L'agroalimentaire est aussi le sec-teur le plus sensible sur le plan social : chaque fois qu'il y a eu des augmentations de prix, cela a entraîné des soulèvements sociaux, notamment en décembre 1970 et en juillet 1980. Pourtant, en quarante-trois ans d'administration du Parti ouvrier unifié polonais (POUP) - le Parti communiste, — la priorité a été accordée à l'industrie lourde. Pour le Parti commun este, il a été pratiqué une politique de saupoudrage : après chaque vague de mécontentement, on a donné de

#### courante...

Il appartient donc à Tadeusz Mazowiecki, le premier ministre issu de Solidarité, de trouver une solution économique durable au problème paysan. Ce problème déborde large payant. Ce proteins testat le argo-ment les campagnes puisqu'il englobe le «complèxe agroalimentaire», c'est-à-dire l'agriculture, le secteur alimentaire, les industries de machines et de produits chimiques, le stockage et la distribution.

La situation est très grave à peu près dans toutes les branches de cet ensemble. Et, selon les observateurs les plus pessimistes, si la production les plus pessimistes, si la production agricole s'est améliorée au cours des dernières années, c'est en raison d'une vertu d'un effort conscient des auto-ntés. Cet été, face à une très belle récolte céréalière, les pertes sont liées à de mauvaises conditions de stoc-

Sur les six cent mille fermes de toutes tailles recensées en Pologne, trente-six mille senlement ont l'eau courante. C'est le cas de la famille Slotys - le père, la mère et trois enfants entre cinq et treize ans - qui exploite 7 hectares (1) sur la comkilomètres de Varsovie, dont cinq sine ni sall sont consacrés aux céréales (blé, pas d'eau.

mais...). Les Slotys possèdent deux chevaux, quatre vaches, et élèvent en moyenne huit porcs par an. Les poules et les poulets sont destinés à la consommation familiale.

« Nous n'avons pas l'eau courante parce que nous ne pouvons pas trouver de canalisations sur le marché, nous raccotte M. Slotys. Alors pourquoi produire di sinys raiors pou-quoi produire davantage puisque nous ne trouvons pas à acheier même le nécessaire? Sans compter que, pour le moment, cela représenterait un surcrott de travail : il faut

trouve en bordure de la voie ferrée. Ces dernières années, les datchas ont poussé comme des champignons.

- Attention, des petites maisons en bois toutes simples qui n'ont rien à voir avec les datchas des « apparat-

chiks », explique une villageois . Il y a là un riche bijoutier, des membres de l'intelligentsia, de tout en somme... Les gens peuvent ainsi cultiver quelques légumes, et l'on



**EXPORTATIONS** entaires de la Pologne ont été, en 1987, destinées aux pays non socialistes dont provensient 76 % des importations.

conduire les vaches à la rivière pour les faire botre, il faut puiser l'eau avec des seaux pour les laver... >

M. Slotys ne possède aucune machine agricole : « Je les loue, ditil. Personnellement, je m'arrange avec de la famille. Je les rembourse en essence. » Normalement, la loca-tion d'une moissonneuse-batteuse à la coopérative revient à 28 000 zlotys de l'heure (2) – 30 000 zlotys au privé, – ce qui correspond au quart du - ce qui corresposar su quart un salaire mensuel moyen en Pologne. En fait, les Slotys vivest, comme la plupart des paysans polonais, en véri-table antarcie. « Nous vendons uniquement pour payer les impôts, acheter des vêtements, et tout ce que acheter des vêtements, et tout ce que nous ne pouvons pas produire... à supposer qu'on le trouve sur le mar-

salle d'été », dénaée de tout confort, équipée d'un simple poète en faïence, les Slotys possèdent une maison remise à neuf avec télévision et magnétoscope, mais où il n'y a ni cuisine m'asile de bains... puisqu'il n'y a pas d'est.

Le village de Barchow jouit pour-tant de deux avantages: il est situé non loin de Varsovie et surtout se trouve en bordure de la voie ferrée.

dre une partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié:

amateurs de datches. Seulement on on veut du pain, pas un premier on veut du pain, pas un premier ne peut pas se débarrasser des sols les trouve en bordure de la voie de la voie ferrée.

Ces dernières auxées les detroles en crié :

amateurs de datches. Seulement on on veut du pain, pas un premier ne peut pas se débarrasser des sols les trouve en bordure de la voie ferrée.

Ces dernières auxées les datches en crié :

amateurs de datches. Seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de datches. Seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de datches. Seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de datches. Seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de datches. Seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de datches. Seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de datches. Seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de datches seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de datches seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de datches seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de deux avantages : il est situé de datches seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de deux avantages : il est situé de datches seulement on partie de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

amateurs de deux avantages : il est situé de leurs terres aux sympathisants de Solidarité out crié :

al la la la la la la la la la la

Il existe des commissions d'experts qui viennent contrôler. Pourquoi ce désir de vendre? Que feraient-ils? « On irait travailler à la ville tous les iours, même si c'est loin. Dans le train au moins, on peut se reposer. > En Pologne, l'agriculture est privée à 80 %. Les terres appartiennent aux paysans et toutes les tenustives de nationalisation — notamment entre 1956 et 1958, puis entre 1971 et 1973 — se sont soldées par des 6checs.

En 1956 par exemple, le nouveau gouvernement Gonsulles a dit renoncer à collectiviser les terres à la suite de soulèvements aérieux des paysans.

Ansai les structures de l'agriculture
polonaise ont-elles peu évolué au
cours des trente dernières années, et les changements ont eu lieu essentiellement dans les grands domaines étatisés (plus de 3 000 hectares en

#### ... ni téléphone ou tracteur...

La tâche qui attend les réformateurs est immense, qui consiste d'abord à améliorer l'infrastructure des campagnes. Actuellement, le milieu rural est isolé de la société : un paysan sur cent'a le téléphone, 12 000 agglomérations rurales seule-ment out l'électricité.

Au niveau de l'équipement, les carences sont graves : avec tout juste 1 million de tracteurs (de moins de 30 chevaux), la mécanisation est faible et les pièces de rechange man-quent lorsque les machines tombent en panne. La Pologne utilise 190 kilos d'engrais par hectare par an, ce qui représente l'une des plus faibles consegnates d'Engraie. Total les consonnations d'Europe. Toos les pesticides ou presque sont importés, ce qui signifie une ponction annuelle de 200 millions de dollars...

La liste est longue et s'allonge encore en raison du gaspillage qu'entraînent le manque de techni-ques de stockage, de séchage et la lenteur de la transformation des pro-duits. « 30 % du lait et de la viande produits sont gaspillés à cause du manque de manque de la viande manque de moyens efficaces de réfrigération ou de la mauvaise organisation des transports », expli-que Witold Trzeciakowski, le président du Conseil économique.

Les paysans de Barchow se plaignent que les coopératives leur aient refusé cet été au moins 30 litres de lait par jour parce qu'il était tourné.

« On le donnait aux cochons, a On le donnair aux cocholis, raconten-ils. Pourquoi ne pas l'avoir transformé en fromage blanc puisque l'on dit qu'en ville on en manque? > An lieu d'accroître la production. pourquoi ne pas essayer préalable-ment d'éviter le gaspillage ? Pour W. Trzeciakowski, la situs-

tion catastrophique de l'approvision-nement vient de ce que l'État n'a pas démonopolisé les industries alimentaires qu'il juse paralysantes et mal organisées. « Il faut liquider les superstructures des coopératives, souligno-t-il, et stimuler les industries privées dans le secteur agroalimen-

 Le nouveau gouvernement doit aller très vite, ajouto-t-il. S'il n'a pas de résultats rapides, il sautera Déjà, l'affrontement entre agriculteurs et approximent entre agriculteurs et ouvriers au sein même de Solidarité se durcil. A Gdansk, les ouvriers

#### occidentale

Si les magasins sont vides, ce n'est pas parce que les paysans ne produi-sent pas, mais parce qu'ils ne vendent pas. Selon Leon Podicaminer, chargé de cours à l'Académie des sciences et conseiller économique du syndicat OPZZ (proche du POUP), la dépré-cietie de la proposite et le manque. ciation de la momaie et le manque de biens de consommation durable

Cette explication est partagée par les membres de Solidanté, même a les conclusions qu'ils en tirent ne sont pas les mêmes. Pour Solidanté rarale par exemple, le seul moyen de s'en sortir est d'encourager les paysans à produire davantage en laissant se développer le marché libre et en met-tant un terme aux dotations à l'indus-

Jacek Szymanderski, son porte-parole, amonco clairement la cou-leur: « Il fout que l'Ouest nous aide. Si l'Ouest veut une Pologne démo-cratique, il doit apporter du capi-

tal. > 1.. l'odkammer, traité de « gauchisse populiste » par un sympathisant de Solidarité, répond : « Nous n'avons pas besoin de l'aide alimentaire de l'Ouest. Ce n'est pas vers la Pologne mais vers l'Ethiopie que les Occidentoux devralent achemistre l'air circle. miner leur aide.

qualité

. Le nouveau gouvernement compte trop sur les capitaux étran-gers pour sortir la Pologne du marasme. Si l'Ouest ne paie pas, ce sera l'effondrement total et l'on reviendra à une économie de guerre, mais les gens préféreront cela à l'inflation et à l'inégalité des

#### MARE-FRANCE CALLE

(1) La superficie moyenne des exploitions privées en Pologne est de 5,5 hectares (78,6 % des exploitations agricoles). Il existe quelques exploitations familiales de moins de 0,5 hectare. (2) 1 zloty = 0,003 franc (cours sur

Lire la semaine prochaine

#### Les frustrations de Pawel Nowicki

la campagna. Il n'a même pas un seul paysan dans sa famille. Mais il fait l'école d'agriculture dans les années 70 et décide de s'installer à son compte, avec

« C'était en 1978, les années grasses », dit-il, faisant référence à la période Gierek pendant laquelle la Pologne a croqué tous ses capitaux extérieurs, « Pourtant, je n'ai pas osé prendre de crédit pour acheter des machines. J'ai cru que je pourrais comptar sur la

pérative n'a pas assez de perative in a pas assez de machines et elle les envoie quand elles sont disponibles... quand il pleut, per exemple. Pavel Nowicki songe alors au crédit, mais ce sont les années 80.

La Pologna est entrée dans la crise et il n'y a plus de machines à vendre sur le marché. Il s'arrange avec son voisin qui accepte de lui prêter son tracteur et sa moissonneuse-batteuse, mais il doit payer la une contrainte insupportable.

#### A un prix

Il se lance alors dans l'éle-vage des lapins, destinés essen-tiellement à l'expossion ment à l'exportation, su vant ainsi les incitations de l'Etat. L'affaire marche bien lorsœue le ministère de l'agriculture donne l'ordre de tout arrêter : les lapins sont rachatés per l'Etat à un prix dérisoire.

Il se met alors à l'élevage des vesux, toujours sur encou-ragement public. Comme pour les lapins, les instances supé-

rieures décident de changer d'orientation et proposent de racheter le bétail... mais pour un Pawei Nowicki préfère abattre les vesur et c'est sa femme docteur ès sciences, précise-t-il, - qui va proposer la viande en ville à ses anciennes collègues de bureau. Même chose pour le

∢ Les collègues de ma femme revendalent ensuite les denrées au détail », explique-t-il. Et il ayons en quelque sorte fait de la démonopolisation précoce. >

Pawel Novicki, comme ii dit, ce sont les hettersves « Tous les matins au réveil, la première chose que je voyais : des familles entières courbées dans les champs pour arracher les ient leurs iournées à cela. faute de pesticides, de

Pawel Nowicki quitte tout en 1981 pour une place d'insémi-nateur artificiel, mais il a des ennuis pour avoir dirigé le mouvement Solidarité dans son village. Rujné, il va passer quelques mois en RFA comme Gastarbeiter (travailleur étranger). Au moins en revient-il avec

il occupe ensuite successivement un poste d'aide-soignant dans un hôpital à Varsovie, puis il seconde un vétérinaire. Il répare des meubles... « Actuellement, dit-il avec un air mystérieux, je compte me lancer dans une joint-venture avec une entreprise française... è petite échelle. »

ML-F. C.

#### PASSIONNÉ(E) PAR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE **VOUS VOULEZ Y FAIRE UNE BELLE CARRIÈRE**

rejoignez l'ISCAM



Niveau d'entrée : Bac + 4 Groupe ESCRA/ISCAM sous tutelle du Ministre du Commerce géré par la chambre de Commerce et d'Industrie du Mans

Notre Institut, unique en France et en Europe, vous prépare pendant une année d'étude spécialisée rémunérée par l'État, à des postes à responsabilité élevée (3 à 5 offres d'emploi par diplômé).

Écrire ou téléphoner à : ISCAM, 132, rue Henri-Champion - 72100 Le Mans Tel.: (16) 43 84 01 32

#### Lourdes subventions

campagne qu'à la ville. »

En pleine période de pénurie, de produits carnés, les citadins des

grandes métropoles organisent de véritables expéditions pour se ravi-tailler dans les petites villes où les

magasins d'Etat sont bien pourvus. Les Slotys, eux, aimeraient bien ven-

nais a bien identifié les facteurs qui tirent l'économie du pavs vers le bas, mais il a hésité à en tirer les conséquences, à savoir : pratiquer la vérité des et briser le monopole des centrales d'achat des produits agricoles. En Pologne, en effet, comme dans la plupart des pays de l'Est, l'Etat verse de tantielles dotations au secteur agro-alimentaire pour maintenir les prix des denrées

de base à un bes nivea Selon l'organe du gouvernement polonais Rzeczpospolita (la République), les subventions à l'industrie alimentaire ont atteint 2 327 milliards de zlotys (dont 882 milliards à liards à l'industrie de la viande) pour la seule année 1988. Le ministre de la défense polonais aurait déclaré devant la Diête que le budget de la défense pour 1989 serait à peine supérieur aux subventions accordées à l'industrie laitière.

Par ailleurs, d'après Wilhelm Jampel, conseiller pour l'Europe de l'Est à la Documentation française, «en Pologne, la consommation de viande a progressé en trois ans de six kilos per habitant», s'établissent à 66,3 kilos en 1987 contre 60,2 kilos en 1985. A titre de comparaison, la consommation annuelle de viande par habitant en France était de 52,5 kilos en 1985.

#### Le plus important producteur à l'Est

En millions de tounes (1987)

|                                                                                                                            | BULGARIE                             | HONGRIE                               | POLOGNE                                | RDA                                           | ROUMANIE                              | TCHECO-<br>SLOVAQUIE               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Céréales et légumineuses<br>dont blé<br>Viande<br>dont viande bovine<br>Laît<br>Rendement céréales :<br>(quintsux/hectare) | 7,36<br>4,15<br>0,88<br>0,16<br>2,59 | 14,44<br>5,75<br>1,77<br>0,19<br>2,83 | 26,57<br>7,94<br>3,10<br>0,90<br>15,51 | 11,31<br>4,04<br>2,14<br>0,49<br>7,98<br>45,4 | (31,70)<br>(7,39)<br>-<br>-<br>-<br>- | 12<br>6,15<br>1,59<br>0,47<br>6,98 |

La Pologne a produit 6,82 millions de toumes de seigle, 4,34 millions de toumes d'orge et 2,43 millions de toumes d'avoine en 1987. Sa production de viande porcine s'est élevée à 1,76 million de toumes. Les statistiques rounnaines apparaissent peu fiables.



Imprimés de haute qualité

le prestige de la gravure 47, Passage des Panoramas 75002 PARIS Tel.: 42.36.94.48 - 45.08.86.45



(علدًا منه المرصل

P .....

والراك مريدة

er de merchen.

-- ha ...

A 100 100 100

" ....

#### HUMEUR

# La qualité avant toute chose

par Jean Rouam

La réduction des coûts salarisux n'est pas le seul moyen pour devenir compétitif. Paradoxalement, ce serait plutôt le contraire. Le rapport coûts salariaux/chiffre d'affaires est important certes, mais une substantielle diminution des coûts peut venir de l'instauration d'une véritable politique de qualité. Or ce que les directions générales na semblent pas avoir pris en compte, c'est qu'on n'obtient pas la qualité sans et a fortiori contre les hommes.

Tous les robots et autome-tismes de fabrication et de-contrôle, aussi performants et fiables soient-ils, ne détectant pas toutes les erreurs et surtout ne les corrigent pas. Les hommes similés à des robots la peuvent mais ne le font pas, par démoti-vation ou per malice, et peut-être pis, en cas de conflit.

#### faussée .

- THE W. W.

Des gains de productivité de 10 % à 30 % sont possibles pre-tiquement sans investissement lourd, à condition d'oublier Tayior, à condition de redonner initiative et respect à la têche de checun. Dissociée de l'élément humain, la qualité totale est ambigue jusqu'à l'hypocrisie en laissant croire qu'on peut résoudre la plupart des problèmes par

Le coût de la non-qualité - COQ pour coût d'obtention de la qualité chante mieux ! - est affolant par une imprécision tenant justement à la difficulté d'évaluation. Si on avance le nombre de quinze à vingt et un clients que peut faire perdre un client furieux, on ne sait chiffrer la perte exacte. On peut l'aggraver insidieusement : par exemple, on inonde d'offres un client perdu parce que le courrier ne suscite même pas un accusé de réception. Tous cas envois coûtent

L'information de la direction générale est complètement faussée : les coûts réels sont inconnus, et les coûts connus, mal imputés. Quelles décisions et quels objectifs peuvent être tirés d'informations erronées? Dens quelle rubrique classe-t-on les pertes de marché : concurrence, charges trop élevées ?

Ah I si les salanés faisaient de leur mieux ! Pourtant, qui admet que la responsabilité incombe exclusivement, ou presque, au générale convaincue et montrant l'exemple s'appuiera sur des actes et non sur des exhorta-

Chacun se sentira alors légiti-« la qualité est l'affaire de tous ». L'investissement en temps de formation assure un ratour à moyen et à long terme - en matière de qualité, le court terme est aberrant – inestimable. L'entreprise est en mesure d'exprimer tout son potentiel.

A charges de fonctionnement égales, partes et rebuts diminuent et la productivité aug-mente. Le bénéfice dégagé est disponible, entre autres, pour l'investissement humain : création d'emplois et formation. A l'objection classique « la qualité coûte cher », la réponse est : « C'est vrai, si on tombe dans le perfectionnisme; c'est faux, s'il s'agit de fournir au meilleur prix le produit qui répond aux besoins du

#### kritant paradoxe

Il y a un paradoxe irritant : la surcharge de travail dont se plaignent la plupart des salariés face à plus de 2,5 millions de chômeurs. Créer des emplois? « Suggestion farfelue, l'augmentation des charges... » L'argument semble imparable. Pourtant, combien de décisions sont prises en catastrophe sans s'assurer de la cohérence des informations et des faits ? Combien sont repoussées ou remises

L'interlocuteur, qu'on ne peut jamais joindre parce qu'il est en réunion, n'est pas non plus disponible pour son service. Retards, pertes de temps, de patience et de... commandes ne sont pas chiffrables.

On justifie une demande de niveau bac + 2 (ou plus) par la montée de la complexité technologique. Soit, mais que fait-on de ceux qui, pour de multiples rai-sons, n'ont pas ou n'atteindront pas ce niveau, objectif du vingt et unième siècle ? Ceux-là aussi ont non seulement le droit au travail,

mais à un travail dans et par lequel ils puissent s'exprimer. La mécanisation et la robotisation tuent ces emplois, à un coût matériel, et surtout humain, exorbitant. Qu'on automatise les tâches dangereuses, dégradantes, voire fastidieuses, mais qu'on maintienne celles que des hommes et des fernmes vou-draient bien pouvoir effectuer.

Le balayeur peut être satisfait sent reconnu et considéré par tous, s'il sait qu'un état n'est jamais définitif, s'il ne tient qu'à lui de demeurer là où il est ou de progresser dans une organisation en mesure de lui apporter conseil et formation. Il n'a plus alors besoin de l'appellation ambigué de « technicien de surface ».

On prétend manquer de grand dessein ? Il s'agit capendant, avant 1993, d'une question de survie sous l'angle de la compéti-tivité : enrichir les tâches en déléguant, en abandonnant le sys-tème D. Il faut enfin considérer la qualité sous l'angle de l'enrichis

#### Vente par correspondance franco de port

#### CATALOGUE PRATIQUE **DE L'ETUDIANT**

droit, économie, gestion et langues des affaires matières, années d'édition et prix

demander ce catalogue gratuit par écrit à:

#### PROMO-LIVRE MEDILIS S.A.

Librairie Universitaire La Librairie de l'Université 9 rue Séguier 75006 PARIS 9-16 rue Bonald 69007 LYON Tél: 78.61.26.61 Tél: 46.34.07.70

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS ---



#### RENFORCE SON MANAGEMENT

Le groupe EUROP ASSISTANCE, dont le CA a dépassé, pour le première fois en 1988, le milliard de francs, consolide ses implantations hors d'EUROPE, notamment au Japon, en Chine et aux USA.

La prévision du CA pour 1989 est de 1,2 milliard de france, soit une progres-

Cette forts dynamique de croissance a appelé de la part de la direction du Groupe, l'intégration en France de nouveaux collaborateurs de haut niveau pour l'activité développement et de spécialistes confirmés pour les fonctions informatique, organisation et contrôle de gestion.

Cotte politique volontariste de gestion des ressources humaines est confortée par un programme commercial ambitieux qui se traduira prochainement par l'élaboration de nouveaux produits et la création de nouvelles activités. Sur un marché en constante évolution, EUROP ASSISTANCE entend ainsi se doter des moyens nécessaires pour confirmer sa position d'entreprise leader.

— AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS —



Accumulator Invest A/S

la Bourse de Copenhague

a acquis l'ensemble des actions de

CONSORTIUM IMMOBILIER DE FRANCE S.L.

société d'investissement immobilier cotée à la Bourse de Paris



#### "COMMENT NE PLUS PAYER D'IMPÔTS SUR LE REVENU DE VOTRE ÉPARGNE ?" ... EN UNE LEÇON.

La leçon est simple, il s'agit de SICAV et FCP où les intérêts produits sont intégrés au capital. Ainsi celui-ci augmente d'autant

d'imposition durant toute la durée du placement. Votre argent demeure disponible à tout moment et bénéficie de la fiscaité favorable des plus-values lors de la revente. Pour en apprendre plus sur la capitalisation et ses avantages nouveaux, prenez contact avec votre Banque Popu-

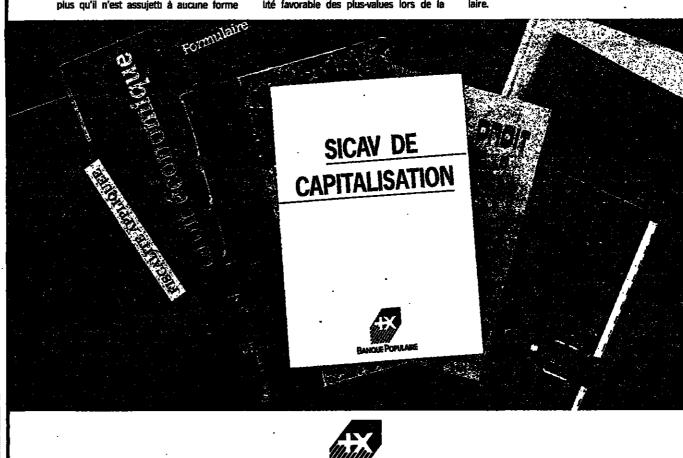

# Le Prêt à la Carte Premier: c'est Sofinco.

De 50000 à 150000 F en 48 heures

- sans changer de banque
- un compte à part - un découvert permanent "revolving"
- un taux privilégié 13,56%\*

Service Premier Mme Barbara Mechin 91038 Évry Cedex Tél. (1) 60 79 49 98



1-t-il

ara-ter-: la la not :ux

#### N s'assignant pour objectif, le 23 septembre à Washington, de faire baisser coûte que coûte le dollar, le groupe des Sept (Etats-Unis, Japon,

République fédérale d'Allamagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Canada) a-t-il fait une fausse manœuvre ? La question n'intéresse pas seulement le cercle étroit L'actuelle euphorie des industriels et des autres milieux d'affaires sur la vicueur et les chances de durée (sur lesquelles on ne s'interroge du reste pratiquement plus) d'une regrise économique que ni les gou-

vernements ni les économistes n'avaient su prévoir, ne s'accommoderait pas nt d'une instabilité accrue des marchés de change et des taux d'intérêt. Une nouveile montée de ces demiers pourrait, étant donné le volume des positions spéculatrices prises sur les marchés immobiliers, à la Bourse, sur les obiets d'art, etc., faire réapparaître soudainement les risques d'une récession dans le climat versatile que nous connaissons.

croire que s'est ouverte une nouvelle période indéfinie de prospérité. Une première et affligeante constatetion s'impose : les raisons de la manœuvre tentée, quelle qu'en soit l'issue, réussite ou échec, apparaissent comme de mauvaises raisons. En déclarant, dans leur communiqué du 23 septembre, qu'∢ ils considéraient la hausse du dollar au cours des demiers mois incompatible à long terme avec les données économiques fondamentales ». les sept ministres des finances et gouverneurs de banque centrale avaient certainement en tête le pro-

Il y a moins de deux ans, c'était le spectre d'une déflation à la 1930 qui hantait les esprits. Les mêmes esprits sont aujourd'hui convaincus que la crise est finie, et beaucoup d'entre eux sont prêts à

blème, constamment réexaminé mais jamais résolu, du déficit de la balance commerciale et de la balance des paiements courants des Etats-Unis. Un dollar plus élevé serait censé amoindrir la compétitivité des exportateurs américains et. par suite, freiner le réaiustement, Cependant, les statistiques disconibles font douter fortement de la justesse de ce raisonne-

# Les manœuyres sur le dollar et les risques de récession

De mars 1985 au début de 1987, date de la conclusion de l'accord du Louvre sur la stabilisation du dollar, cette monnaie n'a cessé de se déprécier, perdant entre 40 % et 45 % de sa valeur vis-à-vis des deux autres grandes monnaies, le deutschemark et le yen. On n'avait jamais vu dans le passé un réajustement des taux de change aussi rapide et aussi violent. Si le dollar, quand il était à son sommet, était manifestement surévalué, les meilleurs experts s'accordent pour penser que, depuis 1987, il est plutôt sous-évalué si on prend pour critère le pouvoir d'achat des différentes monnaies. Pourtant, le déficit commercial et le déficit de la balance des paiements sont restés du même ordre de grandeur (135 milliards de dollars en 1988 pour la balance des paiements courants contre 154 milliards de dollars, montant record en 1987). Circonstance aggravante, la tendance a vite cessé d'être orientée à la diminution. Personne ne sait au juste aujourd'hui si le déficit tend plutôt à s'accroître qu'à diminuer. ou le contraire.

A cause déterminante de la persistance des déficits sur les échanges de biens et de services ne serait-elle pas à chercher ailleurs ? Dans un univers de change flottant, c'est le mouvement des capitaux, dont le volume est quarante à cinquante fois supérieur à celui des transactions purement commerciales, qui donne le ton. Comme les Etats-Unis n'ont cessé de recevoir de l'extérieur d'énormes capitaux (quand en 1986-1987, les placements privés se sont taris, les banques centrales du monde entier ont prêté aux Etats-Unis), ce pays enregistre normalement un fort déficit de ses échanges sur les biens et les services.

En reconnaissant le rôle décisif des mouvements de capitaux, on ne nie évidemment pas l'importance pour une économie du niveau de son taux de change. L'industrie américaine était menacée à terme d'asphyxie par le dollar fort que le

président Reagan, pendant son premier mandat (1981-1984), voyait complaisamment comme le symbole de la force retrouvée des Etats-Unis. Mais il est clair que ce n'est pas du taux de change et encore moins d'une variation de 5 % en plus ou en moins de ce dernier que dépend si peu que ce soit l'évolution des soldes de la balance

A l'idée américaine que, déficit ou pas, une dévaluation supplémentaire du dollar est toujours bonne à prendre pour des raisons purement mercantiles sinon mercantilistes, correspond une préoccupation allemande qui ne vaut guère mieux. Un deutschemark faible est censé être un facteur d'inflation intérieure par renchérissement des produits importés. C'est là une proposition impossible à soutenir sérieusement. Tant l'expérience que le raisonnement en montrent l'inanité. C'est pendant les années 1982 à 1984 qu'en Europe occidentale la désinflation a pris corps. Or ces années-là étaient caractérisées par un dollar très haut et donc par des monnaies européennes grossièrement sous-

La hausse d'un prix particulier ou de toute une catégorie de prix ne pourra sa propager dans une économie diversifiée que si, précisément, l'inflation n'est pas contrôlée. Si le crédit et l'émission de monnaie sont bien réglés, la hausse des produits importés déterminera vite une répartition différente entre producteurs nationaux et producteurs étrangers pour l'approvisionnement du marché. Attribuer la responsabilité de l'inflation à une modification des prix relatifs, ce n'est pas aussi grave que de se laisser prendre au pseudoraisonnement des gouvernements imprévoyants qui, naguère, en France notamment, pratiquaient la politique dite de l'indice - fondée sur l'idée qu'en empêchant de monter quelques prix-clés, on stoppe l'inflation, - mais c'est faire un bout de chemin dans cette fausse direc-

Comme il y a de bonnes raisons de penser que les experts américains connaissent bien l'origine du déficit extérieur de leur pays et que les Allemands, qui, une fois de plus, se sont laissé forcer la main à Washington, savent bien que le taux de change est une chose et l'inflation une autre, force est de se rabattre sur une autre explication pour comprendre la décision des Sept de peser sur les cours du

C'est une épreuve de force que les Sept ont en réalité engagée afin de prouver au marché que l'accord du Louvre sur la stapilisation du dollar n'était pas mort et que. collectivement, ils conservaient la maîtrisa des cours du dollar. D'où leur obstination : comme les interventions massives n'ont pas suffi pour faire baisser le dollar ainsi qu'ils l'espéraient, ils procèdent maintenant à un relèvement brutal des taux d'intérêt, déjà élevés. Ce faisant, ils sont en train de créer une situation encore plus complexe et plus difficile à dominer que celle qui prévalait antérieurement.

priori, les interventions des banques centrales visant à faire baisser le dollar pourraient être considérées comme salutaires. Ces institutions n'ontelles pas, notamment pendant les années 1986 à 1988, accumulé d'énormes réserves libellées en monnaie américaine en achetant à tour de bras sur le marché des changes du dollar pour en freiner la chute. On a soutenu dans ces colonnes que ces achats massifs de dollars contre émission de yens, de francs suisses, de livres sterling, de pesetas, etc., avaient été une source intempestive et malsaine de liquidités. Si cela est vrai, l'opération contraire, qui consiste à se défaire d'une partie de ses réserves, ne correspond-elle pas à un assainissement en profondeur ?

Cecendant, si la Bundesbank ou la Banque du Japon se débarrassent d'une partie de leurs actifs en dollars, qu'elles peuvent considérer comme surabondant, elles augmentent simultanément, par le ieu, de ces interventions, leur passif. Pour faire peser sur le marché des changes de New-York

les cours du dollar, les autorités américaines n'ent pas d'autres moyens que de soutenir le cours du deutschemark et du yen en se portant acheteurs à leur tour, et pour des montants très importants, de ces dernières monnaies.

Chaque fois qu'on essaie de faire baisser le dollar, le deutschemark et le yen jouent un peu plus le rôle de monnaie de réserve. Aujourd'hui, la Bundesbank possède encore à titre de réserves en devises quelque 95,2 milliards de dollars. Mais de ce chiffre, elle défaique sur ses livres 50 milliards de deutschemarks au titre des dépôts effectués par des banques centraies étrangères auprès d'elle.

ANT et si bien que les réserves nettes de la Bundesbank ne se montent qu'à 45,2 millierds de dollars, une somme qui peut paraître encore confortable (les réserves françaises sont de l'ordre de 20 milliards de dollars). Mais ces statistiques sont elles-mêmes trompeuses. Certains instituts d'émission étrangers détiennent les deutschemarks qu'ils possèdent sous d'autres formes. Au total, les autorités allemandes évaluent à environ 120 milliards de deutschemarks les avoirs étrangers en leur propre monnaie. Encore le compte est-il, assurent-ils, très inférieur à la réalité, car il faut y ajouter les placements effectués sur le marché de l'eurodeutschemark par de nombreuses petites banques d'émission.

Ce ou'il faut bien voir, c'est que les détenteurs de ces réserves en deutschemarks sont en droit d'en réclamer à tout moment le « remboursement » sous forme d'une autre devise, par exemple sous forme de dollars. Tant et si bien que la riche Bundesbank, si l'on exclut ses considérables avoirs en or, a aujourd'hui des réserves négatives. Cette évolution est probablement une des causes majeures de la forte hausse des taux d'intérêt en Allemagne, où l'on a vu le taux d'escompte, en l'espace de dix-huit mois, passer de 2,5 % (le niveau le plus bas enregistré depuis quarante ans) à 6 % aujourd'hui, son niveau le plus élevé depuis sept ans. La France est bien placée pour savoir que cette évolution n'est pas seulement préjudiciable pour nos voisins d'outre-Rhin.

#### A TRAVERS LES REVUES =

Par MICHEL BEAUD

# Le national et le mondial

N numéro spécial (1), un dossier (2), un article fulgurant (3): l'écono-mie mondiale est l'objet d'analyses multiples. Gérard de Bernis, professeur à Grenoble, emploie presque toujours l'expression entre guillemets : d'abord, « tous ceux qui parlent d'une « économie mondiale » n'en donnent pas une définition pré-cise » ; ensuite, l'expression « économie mondiale » présente des ambi-guîtés : si elle « prend en compte les ruptures avec la situation ancienne », elle « anticipe large-ment, indûment, sur ce qui en résuitera » ; enfin cette expression a des aspects normatifs : dire « économie mondiale », c'est à la fois, selon G. de Bernis, « affirmer qu'il faut détruire l'ancien mode de régula-tion, établi dans le cadre de sys-tèmes productifs centrés sur la on » et « exprimer ce que doit être le contenu du nouvel ordre liste », ce qui ne peut que servir, entre antres, « à justifier l'aus-térité salariale et la flexibilité de l'emploi et du travail = (2).

ment un peu simpliste.

C'est que, pour lui, la notion transposition de la notion d'« économie nationale » à l'échelle du monde; son usage impliquerait que « la réalité première se serait

déplacée de la nation au monde ». Or, outre le fait que cela, pour G. de is, ne pourrait concerner que la sphère capitaliste du monde, même dans cette sphère, on n'observe actuellement ni « l'effacement des nations - ni « l'intégration de l'ensemble du monde en un seul système productif > (2).

Et il est clair qu'on ne peut, sans défigurer la réalité, gommer la dimension nationale. C'est ainsi, par exemple, que Jan Viniecki, du Labour Research Institute de Varsovie, montre comment les stratégies d'industrialisation des pays à économie planifiée les ont conduits à un type d'insertion dans le marché mondial qui risque de les maintenir durablement dans la situation de pays en voie de développement (4).

Parallèlement, Pierre Bauchet, professeur à l'université Paris-I, démontre, à partir de l'analyse de la filière maritime, que, pour l'essen-tiel, ce sont les politiques nationales mises en œuvre qui permettent de comprendre les succès observables en Extrême-Orient, notamment en Corée, et les impasses en Europe, notamment en France (5).

Bien plus, on peut affirmer, comme le fait Kostas Vergopoulos, maître de conférences à l'université Paris-VIII, qu'il y a, dans la période actuelle, un « retour de l'Etat-

nation : en réaction à la mobilité croissante du capital, c'est le modèle de l'économie-nation qui moiere de l'economie-nation qui s'affirme à nouveau, même si cela amène plus d'instabilité pour les systèmes productifs et une sous-utilisation durable des capacités et facteurs disponibles ». C'est en onction de cette économie-nation que continuent de raisonner l'ensemble des économistes libé-raux : un « nationalisme structurel, néo-libéral et monétariste » paraît donc appelé à se substituer au onalisme monétaire keyné-

#### Les réseaux d'alliances

Toutefois, la composante majeure de l'évolution actuelle n'est-elle pas la mondialisation de l'économie? C'est ce que pense Riocardo Petrella, directeur du programme fast (Prospective et évafuation de la science et de la technologie) aux Communauté curopéennes. Pour lui, ce processus de mondialisation, qui a des aspects déjà anciens, l'internationalisation et la multinationalisation, est principalement « un phénomène nou-veau, naissant, dont on commence à peine à entrevoir des éléments caractéristiques ».

Il s'agit de « l'ensemble des processus qui permettent de produire, de distribuer et de consommer biens et services à partir de struc-tures de valorisation des facteurs de production matériels et immatéae production materiels et immate-riels organisés sur des bases mon-diales (...), pour des marchés mon-diaux réglés par des normes et standards mondiaux (...), par des organisations nées ou agissant sur des bases mondiales, avec une culture d'organisation qui se veut ouverte à un contexte mondial et obéissant à une stratégie mon-diale » (3). On a reconnu, par delà les firmes multinationales, les réseaux complexes d'alliances qu'elles nouent et les nouvelles réaqu'elles font naître : de la gestion du trafic aérien transocéanique au sys-tème des cartes de crédit et au

réseau informatisé interbançaire... Cela ne signifie pas, pour R. Petrella, la fin de l'Etat-nation, mais la fin du national en tant que point de départ et d'arrivée de pertinence stratégique pour les acteurs scientifiques, économiques, sociaux et culturels : « L'Etat n'est pas mené. Il est toujours actif, voire de plus en plus actif sur la scène technologique et économique mondiale. Mais il ne mène pas le jeu non plus

(...). L'entreprise est en train de devenir l'organisation de « gouver-nance » de l'économie mondiale avec l'appui des Etats « locaux » Entre les firmes multinationales, se tissent de complexes réseaux d'alliances et de coopération : se contituent donc des estructures

oligopolistiques mondiales géné-rant des tendances fortes à des formes de cartellisation de marchés ». Et entre les Etats et les firmes se met en place une alliance nouvelle, fondée sur un besoin réciproque: • Les entreprises ont oin des Etats « locaux » (nationaux) pour faire face à la mondialisation et pour se mondialiser ; les Etats « locaux » ont besoin des entreprises mondialisées pour assurer la continuité de leur légitimité et leur avenir en tant que for-mations politiques et sociales locales > (3).

Etats-nations, firmes multinationales, marchés mondiaux : a-t-on suffisamment pris conscience de ce nouveau champ de forces tripolaire qui domine la vie économique contemporaine?

Ainsi, face à un système financier devenu mondial et où le rôle des marchés est bien plus important on'amparavant, il est certes indispensable, comme le souligne Philippe Lagayette, sous-gouverneur de la Banque de France, que « les de la Bandue de France, que « les banques centrales coordonnent de mieux en mieux leurs politiques monétaires » (6). Mais pourra-t-on longtemps se passer d'un système de les et de normes internationale s'imposant aux opérateurs multina

Réfléchissant aux moyens de sauvegarder ou de restaurer la « sécu-rité économique internationale ». Celso Furtado propose plusieurs voies d'action, entre autres discipli-ner la création de liquidités internationales, renforcer le rôle des institutions multilatérales, notamment pour les mouvements de capitaux et le transfert des connaissances techle transfert des comaissances tech-nologiques et constituer de larges ensembles régionaux du type Com-munauté européenne (1). Riccardo Petrella va plus loin

encore : il prone de repenser l'Etat et d'inventer un « Etat cohérent et dinventa di Etat conserva avec la société mondiale »; il pro-pose aussi « la constitution d'un Etat européen (fédéral) capable d'assurer une régulation politique à l'échelle de notre continent » ami que « le renforcement de tout ce qui pourrait favoriser « plus de mon-dial » par exemple : « le lancement d'une négociation mondiale sur la science et la technologie » qui permette de mettre en place des mécanismes de dialogue et de négocia-tion sur les échanges scientifiques et technologiques à l'échelle mondiale

(1) « L'économie mondiale en mouvement : les grandes manceuvres », numéro d'Interventions économiques, octobre 1989 (CP 206, SUC. C., Montréal H2L 4K1 Canada).

(2) « Economie mondiale », Recherches internationales, cahiers de l'Institut de recherches marxistes, automobiver 1988 (numéro publié au troisième trimestre 1989, 64, boulevard Auguste-Slanqui, 75013 Paris).

(3) Riccardo Petrella, «La mon-dialisation de la technologie et de l'éco-nomie ; une (hypo) thèse prospective », Faturibles, septembre 1989 (55, rue de Varenne, 75007 Paris).

(4) Jan Vinicki, «CPE's (Centrally Planed Economies) Structural Change and World Market Performance», Soviet Studies, July 1989 (29 Butte Gardens, Glasgow, G12 SRS, Grande-Bretsene)

Batte Gardens, Glasgow, G12 8RS, Grande-Bretagne).

(5) Pieure Bauchet, « Essai sur la nouvelle division internationale du travail : l'exemple de la filière maritime », Revue économique, septembre 1989 (54, boalevard Raspail, 75006 Paris; abonnements; PNFSP, 27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris).

Guillaume, 7500/ Paras).

(6) Philippe Lagayette, « Qui surveille la finance mondiale? », Revue d'économie financière, revue de l'Association d'économie financière, juillet-septembre 1989 (56, rue de Lille, 7500/ Paris).

#### **Célébrations**

Bouquet d'hommages : à Maurice Allais, prix Nobel 1988, à Robert M. Solow, prix Nobel 1987, à John K. Gal-

Le Journal of Economic issues publie plusieurs commu-nications du dernier congrès de l'Association for Evolutionary Economics consacrées, de son vivant et en sa présence, à l'∉ héritage » de J. K. Galbraith (June 1989, Department of Economics, California State University, Sacramento, California, 95819-2694).

Dans le Journal of Economic Perspectives, revue de l'American Economic Association, Paul A. Samuelson nous offre de R. M. Solow un portrait empreint d'émotion et Alan S. Blinder rappelle les liones de force de son œuvre. L'un et l'autre expriment le même

regret : Solow ne joue pas au tennis (Summer 1989 - 1313, 21st Avenue South, Suite 809, Nashville, TN 37212-2786, United States).

Enfin, les Annales des mines. revue fondée en 1794 et qui fut dirigée de 1943 à 1948 par Maurice Allais, lui consecre un numéro spécial où fleuris-sent, parmi d'autres, les hommages de Jacques Lesourne teux... (juin 1989 - 120, rue de Cherche-Midi, 75006 Paris).

Paralièlement, la série Gérer et Comprendre, des mêmes Annaies des mines, publie en français « la Philosopi rie de ma vie > de Maurice Allais (juin 1989 - 60, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris). Les économistee d'outre-Atlantique pourront y apprendre quels sont

#### Kaláidoscope

 Politiques d'austérité. libéralisme et sortie de crise, Economie appliquée, 1989, nº 1. Deux idées d'Europe, la ibérale et l'autre, *l'Evénement* européan, août 1989.

 Rythmes longs, cycles des affaires, fluctuations et crises, Economies et sociétés, 1989, nº 3. Sur les mouvements longs, voir aussi Revue nomique, septembre 1989. Sur les « cycles réels » : une macroéconomie sans monnaie ? Revue d'économie politique, juillet-soût 1989.

 Organisation du travail, ordinateur et hiérarchie, Economie et statistique, septembre 1989.

● Technologies : stratégies, marchés, diffusion, Revue d'économie industrielle,

2<sup>ms</sup> trimestre 1989. Energie : un bilan politique et économique à l'occasion du quarantième anniver-

saire de la Revue de l'énergie, août-septembre 1989.

Fiscalités : en URSS, en Europe de l'Est et dans la Communauté auropéenne, Revue d'études comparatives Est-Ouest, juin 1989.

 Industrialisation rampante et diffuse, Revue Tiers-. *Monde.* avril-iuin 1989. Un autre développement, Projet, septembre 1989. Economie du développement : un ∢ sur-vey >, The Economic Journal, september 1989. Fuite des capitaux et dette extérieure, Contemporary Policy Issues, juty 1989

 Catastrophes écologiques, Futuribles, juillet-août 1989. Politique énergétique et risque climatique, Futuribles, septembre 1989. Réconcilier la biosphère et la sociosphère, Revue internationale des sciences sociales,

#### LANGUES & AFFAIRES

Europe 1993 : qualifiez-vous en langues !

Pour concrétiser vos connaissances, compléter votre formation, augmenter vos compétences et vos chances... décrochez un diplôme officiel de langue : économie/commerce/gestion/communication

Préparations personnalisées à distance, à votre rythme, et cours tous niveaux. Formation continue. Inscriptions toute l'année.

LANGUES & AFFAIRES. Service 49.47. 35 rue Collange 92303 - Paris-Levallois, Tel. 11 (1) 42,70,61,65

La direction d'EDF, consciente du problème de la sécurité nucléaire, vient de lancer une « mission facteur humain » chargée d'enquêter sur l'origine des incidents de l'été

incidents à répétition, arrêts d'urgence, erreurs humaines en croissance rapide : la sûreté des centrales nucléaires françaises se dégrade-t-elle ? La CFDT vient de tirer la sonnette d'alarme. « La recrudescence des incidents dans les centrales nucléaires qui ont marqué ces derniers mois soulève la plus grande inquiétude », dit une motion adoptée lors du dernier congrès de la Fédération gazcongrès de la Fédération gaz-électricité du syndicat. Enumé-rant les différents « pépins » constatés depuis le début de l'année à Russay Tricoccia l'année à Bugey, Tricastin, Dampierre, Fessenheim et cet été à Gravelines, près de Dunkerque, la motion poursuit : « L'origine de ces incidents n'est pas due seulement à des défauts techniques, mais à des erreurs humaines qui ont été multipliées per cinq en quatre ans, à puissance installée

de notre envoyée spéciale

Peur, eux, jamais! Quoique... La question a jeté un froid. Ingénieur, techniciens, chimiste on simple agent de conduite, ils sont six qui se regardent, gênés. Tous de Gra-velines, tous syndiqués mais pas militants, tous volontaires, ils ont accepté de « parler » et le regret-tent manifestement déjà. C'est

qu'on a aime guère se confesser en public, dans le petit monde fermé du nucléaire. Méfiance oblige. Le non-initié est toujours un ennemi en puissance, a fortiori s'il est jour-naliste.

L'un finit par se lancer : « Les incidents pesent sur notre conscience, mais c'est quand même bien foutu, une centrale nucléaire. blen fouts, une centrale nucléaire. Un gros accident, on n'arriverait pas à le faire ». Les autres opi-nent : « Sur le papier on a vrai-ment l'impression qu'on ne risque rien, dit le chimiste. Il y a un an, j'aurals mis ma tête à couper que rien ne pouvait arriver. Depuis les lucidents je n'en suis plus si str... » L'ingénieur a peué ses mots. Ponntent ils font mal.

Car s'ils parlent aujourd'hui, rompant le traditionnel mur du silence et la sacro-sainte « défense de l'outil de travail », c'est que les « incident » de l'été les out, quoi qu'ils en disent, passilement traumatisés. « On a pris conscience qu'on était capables de faire de grosses bétises », dit un technicien. « Ce qui m'a bouleverét, reachérit son voisin, c'est que je n'aurals jamais imaginé que c'était possi-ble. »

« L'anomalie de fonctionne-ment » découverte à Gravelines en août n'a pourtant pas en de consé-quence. Trois sonpapes de sécurité paralysées, par mégarde, au cours d'une révision faite quatorze mois d'une révision faite quatorze mois d'une révision faite quatorze mois auparavant n'ont pas empêché la centrale de tourner sans problème. Mais cette négligence, fruit d'un « concours de circonstances » et d'une organisation défectueuse, aurait pu tourner à la catastrophe en cas d'incident grave. A Bugey, cm 1985, lors de l'incident le plus sérieux de l'histoire du nucléaire français — une rupture presque complète des circuits électriques, — les dites soupapes de sécurité n'avaient-elles pas été sollicatées une trentaine de fois en une muit, dont vinet fois en quinze minutes? The solution of the soluti

dont vingt fois en quinze minutes? L'alerte est prise d'autant plus sérieusement qu'elle ne constitue pas un cas isolé. Loin de là! A Dampierre, une négligence analogue à rendu inutilisable pendant plus de six mois le système de ventilation de l'enceinte de comment pérsessire pour écites me la coupure de l'eau de refroidisse-ment sur une tranche en service. Là comme à Tricastin, à Bugey et ailleurs, les incidents dus à des erreurs humaines se sont multipliés depuis le début de l'année 1989. La CFDT, qui suit les courbes avec une minutie inquiète, en a compté cent huit de 1984 à 1983, cinq fois

tous les niveaux! », dit un agent de conduite. Les causes de ce déra-page sont nombreuses. Premières au banc des accusés : la routine et la gestion. An départ le nucléaire, c'était l'aventure, un « challenge », disent-ils, des regrets dans la voix, « stressant mais enrichissant ». Dix ans après, c'est l'habitude. La vigilance a vécu, le risque s'est len-tement banalisé, et la technique a peu à peu fait place à la gestion. « Nos chefs de service étaient des « Nos chejs de service etaient des techniciens, puis des commerçants, aujourd'hui ce sont des gestion-naires, togrottent-ils. On leur demande de faire plus attention au nombre des heures supplémen-taires ou à la durée des arrêts cu'au pombre des invidents moèt qu'au nombre des incidents après Mon chef fait de la réunionite,

renchérissem. La technique tient.
C'est l'homme qui ne va plus.
L'homme bousculé, culpabilisé et,
surtout, démobilisé. « L'homme ne
compte pas. Ce n'est pas des kilosfrancs... » Le malaise, général chez EDF et dans l'ensemble du secteur public, est ici manifestement encore plus mal vécu qu'ailleurs. Habitués pendant dix ans à une évolution de carrière très rapide, les agents de centrales se font mal à l'arrêt du programme d'équipea i arret da programme à equip-ment. « Les gens sont en poste et ne savent pas s'ils y resteront cinq ans, dix ans. On parle plus de changement de région ou de recon-version que de promotion. La moti-vation n'est plus la même », expli-que un adjoint chef de quart.

Morosité, dégradation des conditions de travail, profils de carrière plats — ajoutons, pour faire bonne mesure, blocage du pouvoir d'achat le « syndrome des infirmières » a bel et bien touché les ceatrales nucléaires françaises. La direction le sait et s'inquiète, mais le remède n'est pas évident. Depuis Tcherno-byl diverses mesures ont été prises byl diverses mesures ont été prises pour améliorer la sécurité, affiner les procédures d'urgence, informer les populations voisines, mais le problème posé par le « facteur humain », ini, reste entier. « Maintenant, quand deux agents font une terneur, deux psychologues viennent de Paris pour l'interroger, raconte un technicien qui, manifestement, parle d'expérience. Ca donne : « Est-ce que vous » huvez ? »...

La « mission facteur humain lancée par la direction générale à la suite des incidents de l'été, a com-mencé début octobre à enquêter dans trois centrales : Dampierre, Gravelines et Flamanville. Gravelines et Flamanville. Annonce-t-elle une réforme de fond? Rien n'est moins sûr. « La dégradation de la sûreté est d'autant plus inquiétante que nous ne voyons pas d'amélioration possible sans une réelle volomé de changement dans la façon d'appréhender les problèmes humains et organisationnels », écrit la CFDT dans une lettre adressée ces derniers jours au directeur général d'EDF. « L'homme reste et restera d'EDF. « L'homme reste et restera encore longiemps un élément fonindustries à risque »...

**VÉRONIQUE MAURUS** 

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



4, place de la Défense Cedex 26, 92090 Paris-la Défense Le conseil d'administration, réuni le 12 octobre 1989, a examiné la situa-tion consolidée arrêtée su 30 juin

Après traitement, pour permettre la comparaison avec la situation du pro-mier semestre 1988, le résultat courant avant amortissement des écarts de consolidation et avant impôt s'établit à 24,3 MF (contre 12,722 MF pour le premier semestre de l'exercice précé-

Le chiffre d'affaires hors TVA est de 86,949 MF pour ce premier semes-tre (contre 45,534 MF). L'activité du premier semestre est caractérisée par l'achèvement de l'essentiel de l'opération de promotion GAMBETTA DÉFENSE V (la tota-

iné étant louée et vendue depuis un certain temps déjà).

L'événement majeur du second semestre est évidenment la livraison au mois de septembre du CNIT à LA DÉFENSE.

Une participation de 15 % a été prise dans la SNC VALMY SUD devant réaliser la JAPAN TOWER (50 000 m² environ).

L'immeuble place du Palais-Bourbon à Paris a été veudu, déga-geant une plus-value de 21 MF. Les perspectives de progres résultat sont donc confirmées.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -



#### **UNE SICAV DE CAPITALISATION AU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE**

Profitant de la nouvelle opportunité offerte par la loi, le Crédit foncier a décidé de proposer à sa circutèle une SICAV de capitalisation.

C'est la SICAV monétaire PONCIER COURT TERME, créée en 1987, qui va adopter ce nouveau régime soumis à une fiscalité très attraction (\*)

La priorité sera ainsi donnée à la plus-value. Les revenus encaissés par la SICAV ne seront plus distribués sous forme de dividendes annuels mais seront réinvestis antomatiquement. Ainsi, les actionnaires pourront à leur gré, soit accroître leur expital en franchise d'impôt, soit, en cas de cession, bénéficier d'une taxation modérée, voire mille, sur les plus-

(\*) Sons réserve de l'assemblée générale extraordinaire réunie à cot effet.

#### **AVIONS MARCEL DASSAULT-BREGUET AVIATION**

RÉSULTATS DU 1" SEMESTRE 1989

Le conseil d'administration, réuni le 12 octobre 1989 sous la présidence de M. Sergo Dassault, a examiné les comptes du premier sumestre 1989. l – activité et résultats du groupe :

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 1989 s'élève à 8 734 millions de francs. A fin 1989, il devrait être en progression pur rapport à celui de

Le bénéfice consolidé du premier semestre 1989 avant impôts, participation atéressement des salariés s'établit à 839 487 000 F, notamment du fait des

La part revenant aux Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation, déduction faite des intérêts minoritaires, s'établit à 757 433 000 F. IL – ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE AVIONS MAR-CEL DASSAULT-BREGUET AVIATION :

Le montant des commandes enregistrées au premier semestre 1989 s'élève à 4 860 millions de francs. Le montant des commandes espérées à fin 1989 devrait atteindre un niveau égal à celui de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 1989 s'élève à 7 912 millions de francs. A la ciôture de l'exercice, il devrait copendant être supériour à cului de

Le bénéfice au 30 juin 1989 s'élève à 483 583 000 F avant impôts, participa-tion et intéressement des salariés, à comparer à celui du premier semestre 1988 qui s'élevait à 431 994 000 F.

Le président a, en outre, souligné que les huit premiers mois de 1989 ent été marqués par la notification par l'État du marché du troisième prototype-air du Rafale.



Le conseil d'administration du Groupement foncier français, réuni sous la pré-sidence de M. Bertrand Balaresque, a arrêté les modalités de l'augmentation de capital autorisée par l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 1989.(1).

L'émission portera sur 1 108 772 actions nouvelles, au prix de 250 F chacune, avec jouissance au 1° juillet 1989.

Chaque action nouvelle sera assortie de 2 bons donnant droit à la souscription ultérieure d'actions du Groupement foncier français:

— 1 bon A à échéance du 31 décembre 1990 (4 bons A donnaront droit à la souscription d'une action an prix de 300 F jusqu'à cette date);

— I bon B à échéance du 31 décembre 1991 (4 bons B ouvriront droit à la sous

cription d'une action an prix de 330 P avant cette dernière date). Ces bons feront l'objet d'une cotation jusqu'à leur échéance. La période de souscription à ces ABSA (Actions avec bons de souscription

d'actions) a été fixée du 16 octobre au 6 novembre proc Deux actions anciennes doment droit à souscrire à une action nouvelle. Les roits sont asgociables et feront l'objet d'une cotation pendant toute le période de

sonscription.

Le produit de cette émission, de l'ordre de 275 millions de france, est destiné au financement du développement externe du Groupement foncier français. Il permettra notamment, dans l'immédiat, une prise de participation de 25,5 % à égalité avec le groupe Thomson, dans une SICOMI résultant de la fusion de COFRACOMI, société créée par le Groupement foncier français avec SICOME-LEC, SICOMI du Groupe Thomson.

Le Conseil a également pris connaissance des résultats prévus pour l'exercice 1989 qui se aitment autour de 75 millions de france, en hausse de 45 % par rapport à ceux de l'exercice 1988, ainsi que des perspectives des exercices 1990 et 1991, qui se révèlent, elles sussi, favorables.

(1) Balo du 9-10-1989. Une note d'information qui a obtenu le visa COB nº 89-436 en date du 3-10-1989 est disponible sans frais, sur aimple demande, auprès des établissements chargés de recevoir les souscriptions et au siège social de la société — Groupement foncier français — Tour Franklin, Cedex nº 11 — 90281 Paris la Défense.

Pour le premier semestre 1989, le chiffre d'affaires consolidé de L'ORÉAL et de ses filiales françaises et étrangères s'est élevé à 14,55 milliards de francs. La progression de ce chiffre d'affaires a été de 17,5 % par rapport à la même période de 1988. Les cosmétiques consolidés ont, eux, progressé de 20 % pour ce premier semestre.

La situation consolidée au 30 juin 1989 fait ressortir un résultat avant impôt, participation et plus ou moins values brutes de 1,51 milliards de francs, soit une croissance de

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers, ainsi que, par minitel, la base de données "3616

plus en moyenne par réacteur qu'an cours de la période précédente.

Pour ce qu'on sait. Car ce n'est que la partie émergée de l'iceberg : la ménance joue aussi vis-à-vis des « camarades », soupçonnés d'hosti-lité viscérale vis-à-vis du nucléaire. « Les incidents ont toujours existé, avouent-ils après une heure de cir-convolutions. On ne le dit pas. A Gravelines il n'y a pas eu que ça l »

Et d'énumérer pélo-mête la liste des « trucs grossiers » arrivés çà ét là dans telle ou telle centrale et passés quasiment inaperçus : inondations du aits, erreurs de système ou de manipulation, « récupération au lasso de crayons combustibles tombés au fond de la cruse » (sic). tombés au fond de la cuve » (sic), écrasement d'un faux élément combustible au fond de la piscine de stockage, grappes bloquées, esc. Arrêtez, vous allez faire peur! », tranche l'ingénieur.

Des « pépins » inoffensifs, mais accablants! « Ce n'est pas dange-PHILL ATELISTES

NONBREUSES ILLUSTRATIONS EN COULEURS

1840 : la révolution postale commence en Angleterre bureau de poste ambulant routier

NOMBREUSES ILLUSTRATIONS EN COULEL

18 révolution postale commence en

1840 : 18 révolution postale commence en

Ampleterre.

LE MONDE DES PHILATELISTES

POUR VALORISER VOTRE PASSION DES TIMBRES En vente chez votre marchand de journaux

raconte un technique. Il a tout oublié de la technique. Il ne sait plus faire que des intégrales, et encore l'Si je me trouve confronté à un problème technique pointu, à qui vais-je demander la réponse? Je n'ai plus de recours interne! Pis encore, la gestion conduit de plus en plus souvent, assurent-ils, à sauter les étapes, à bâcler, voire à court-circuiter - on dit «shunter» les ascurités ou les contrôles nécessaires, mais trop coûteux.

« Qui n'a pas vécu un verroudilage de la hiérarchie? » demande le de la hiérarchie? » demande le chimiste. « Récemment, explique l'ingénieux, on a perdu des éléments combustibles pour avoir volontairement sauté un contrôle de routine : « Allez hop, on ne va » rien trouver comme d'habitude, » commencez à charger! » Résultat : « On a perdu huit jours pour gagner huit neures... »

Autres causes, mêmes effets : la

Autres causes, mêmes effets : la pagaille, les défauts d'organisation pagaille, les défants d'organisation et les conditions de travail souvent très mauvaises ne permetient pas d'entretenir la « culture de qualité » si chère à HDF. « C'est un peu le bezar, dit un technicien, toujours, toujours plus vite. On est bousculés. On n'a pas le temps de réfléchir. On lit les rapports en Z. » L'an demier, assure-t-il, si la révision avait été analysée en temps réel, on anrait hu le compte rendu du technicien responsable du changement des soupapes, et l'incident aurait été évité.

#### « C'est l'esprit qui compte »

« On réduit le personnel, notamment technique, et les heures supplémentaires se multiplient, reconnaît l'ingénieur. Un technicien commence à travailler sur deux chantiers différents. On l'envoie d'urgence sur un troisième. Allez le motiver après ça! » Précipitation et bousculade dans l'exécution se marient mal avec la rigidité extrême des consignes et des struc-Le dernier bureau de poste ambulant routier français postales : la guerra aux statues à Paris en 1940. extrême des consignes et des struc-tures hiérarchiques imposée dans les centrales. « Tout est écrit. Il n'y a plus de place pour la réflexion. On s'abrutit », disent-ils. Alors : non prévu, on est démuni. Un ris-que connu depuis longtemps par la direction qui, pour limiter les dan-gers inhérents au « facteur humain », a multiplié les garde-< Quand on se trouve dans un cas humain », a multiplié les garde-fous techniques. Mais un risque qui croît à mesure que le vieillissement du matériel multiplie les pannes non prévues. « Les pannes, ce n'est

#### Le Monde **PUBLICITÉ FINANCIÈRE** 45-55-91-82, peste 4330

+ 17,7 % par rapport au 30 juin 1988.

CLIFF" et vos journaux habituels.

. . . .

9 Sept. 19 1.

....

# MARCHÉS FINANCIERS

BILAN HEBDOMADAIRE

**DE LA BANQUE DE FRANCE** 

Principaux poetes sujets à variation

(en militions de france)

ECÜ ..... 65 726

Concours au Trésor public . . . . 28 870

Total passif ...... 698 680

Billets en circuistion ...... 241 297 Comptes courants des établis-

tion de réserves ...... 82 600

tion monétaire .... 66 077

avoirs publics en or ........ 230 678

**TAUX DES OPÉRATIONS** 

ser appel d'olites .......... 8,75 %

à 10 jours ...... 18,25 % Texx d'escompte ...... 3,50 %

Teats des exerces sur têtres ... 19,50 %

Touse do la dermitre opération

Tagz des possions à 5

sements astreints à la constitu-

droits de tirages spéciaux .... ECU à livrer au Fonds européen

Titres d'Etat (bons et obliga-

monétaire et obligataire . . . . .

dont

#### Rapprochement bancaire

#### Accord de coopération entre le Crédit foncier de France et la Bayerische Vereinsbank

bank, spécialisés, chacun sur leur territoire, dans le financement de l'immobilier, ont signé le landi 16 octobre un protocole de coopération. Celui-ci se traduira immédiatement par le financement en RFA, et par le développement de prestations de services réciproques (services administratifs et es, expertise immobilière).

A terme, cet accord devrait aboutir à la création de sociétés communes pour favoriser les interventions des deux établissements sur les marchés français et allemand, notamment dans les crédits promoteurs et les crédits à long terme. Les deux partenaires envisa-gent également la constitution d'un fonds d'investissement immobilier

Cet accord s'inscrit dans la mise en place du grand marché euro-

Le Crédit foncier de France péen, le CFF et la Bayerische (CFF) et la Bayerische Vereinsbenk misant sur une politique de partenarist pour consolider et élargir leurs positions dans leur

> La Bayerische Vereinsbank est la première banque hypothécaire quest-allemande. Son bilan s'élève à 569 milliards de francs, ses fonds propres à 14 milliards et son béné-fice à 682,5 millions. L'encours de ses prêts dans le domaine hypothé-caire, qui représente 70 % de son activité, atteint 332,5 milliards de

La politique de partenariat menée en Europe par le CFF s'est déjà traduite par la conclusion en 1988 de deux accords qui ont donné naissance à des sociétés spécialisées dans le crédit hypothécaire: Socieded iberica de credito involvilissio en Especiale evec le inmobiliario en Espagne avec le Banco hypothecario, et le Capital Home Loans Limited en Grande-Bretagne avec la Société Générale.

#### Armement

#### **Thomson-CSF et British Aerospace** projettent de rapprocher leur production de missiles

Le groupe français Thomson-CSF et le groupe britannique Bri-tish Aerospace ont décidé de soumettre à leur gouvernement respectif un projet d'accord qui vise à réunir leurs activités dans les domaines de la conception des missiles sol-air ou air-air et des équipementa de guidage de ces engins.

Connu sous la dénomination de projet «Eurodynamics» et mis à l'étude depuis décembre 1988, cet accord industriel était en réalité en négociation depuis deux ans envi-

Si les deux gouvernements impliqués l'approuvaient, ce projet reviendrait à constituer une société commune (à égalité d'engagement financier) qui serait chargée de rationaliser la production de part et d'autre de la Manche au sein d'une

même entreprise regroupant de l'ordre de 15 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 15 milliards de

D'autres sociétés françaises, comme Aérospatiale ou Matra, ont déjà bâti des accords du même genre avec d'autres entreprises européennes, notamment ouestallemandes, italiennes ou espagnoles. L'accord entre Thomson-CSF (par le biais de son secteur « électronique des systèmes d'armes » qui intéresse plusieurs filiales) et British Aerospace (par l'intermédiaire de sa filiale BAe Dynamics à Stevenage) est indépendant du projet que forment les deux mêmes sociétés de racheter en commun l'entreprise britanni-

#### Pour atteindre une capacité de production de 600 000 tonnes

#### La Rochette investit deux milliards de francs dans la pâte à papier

fice semestriel consolidé (120,5 millions de francs, contre 34,52 millions de francs au premier 34,52 millions de francs au premier semestre 1988) et un programme d'investissement de 2 milliards visant à développer sa capacité de production de pâte à papier. Ce programme, que le président de La Rochette, M. François Blondot, juge « quasi autofinançable », doit premiette la processe princeporte de la programme princeporte de la programme de la premier de la programme de la p tre la montée en pui des unités de production de pâte du groupe, rassemblées dans sa filiale CDRA (La Cellulose du Rhône et d'Aquitaine). La Rochette vent ainsi accroître sa capacité annuelle de production de pâte de 440 000 tonnes à 600 000 tonnes. 1.5 milliard de francs seront investis dans l'usine de Saint-Gandens pour lui permettre de «sortir» 320 000 tonnes de pâte l'an (contre 200 000 tonnes actuellement), dont an moins 120 000 tonnes de résineux. L'unité de Tarascon (Bouches-du-Rhône) recevra 350 millions de francs pour sa modernisation qui

Le groupe papetier La Rochette doit lui permettre de porter à a annoncé la semaine passée un 280 000 tonnes (+ 40 000 tonnes)

250 millions de francs seront enfin consacrés à des mesures destinées à valoriser les métiers forestiers, comme la mécanisation, la formation et la recherche dans le domaine sylvicole. Le groupe La Rochette, qui emploie trois mille sept cents personnes sur vingt et un sites industriels, est présent sur les massifs forestiers, convrant quarante départements.

An cours des dix derniers jours. son titre, coté à Paris, a fait l'objet de ramassages soutenus, progres-sant de 18 % en fin de semaine pour s'établir à 180 F le 9 octobre. M. Blondot a estimé que cette variation était probablement due à « un acheteur voulant réaliser un coup financier ». 40 % du capital de La Rochette sont en circulation sur le marché. Les 60 % restants sont entre les mains du personnel de Paribas et du Crédit agricole avec environ 20 % pour chacun.

#### **EN BREF**

12 M. Bernard Arnault s'est totaof M. Bernard Arnandt s'est totalement désengagé du secteur textile. — Le président de LVMH
(Moës Hennessy-Louis Vuitton)
vient en effet de céder à Prouvost
SA la participation de 27 % qu'il
détenait encore dans la Laimère
Holding, filiale du groupe Prouvost
de M. Christian Derveloy. Cette
cession intervient quelques jours cession intervient quelques jours après celle des 21 % que détenait Boussac-Saint Frères dans VEV, le holding du groupe Prouvost. En juillet dernier, M. Arnault avait dejà vendu les activités indus-trielles de Boussac-Saint Frères à Prouvost. Moins de cinq ans après avoir repris l'empire Boussac, M. Arnault s'est donc débarrassé de toutes les activités textiles pour se consacrer exclusivement an luxe et à la distribution.

dans son OPA sur le can Comanght Bio Sciences. - Après la décision du gouvernement canadien de bloquer l'OPA de Mérieux sur Comanght (le Monde daté 15-16 octobre), M. Alain Mérieux, PDG de l'Institut lyonnais, a déclaré samedi 14 octobre que l'offre deposéo le 28 septembre au prix de 37 dollars canadiens « reste ouverte jusqu'à la fin des négociations avec le ministre ». Méricux, qui dispose de trente jours pour faire une autre offre, a souligné qu'il avait donné des garanties sur le maintien et le développement des activités de recherche au Canada et proposé de construire, d'ici cinq à sept ans, un centre de biotechnologie dans l'Ontario.

#### MISTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES) ofices ginir, de base 100 : 31 dijemire 1986 6 cct. 13 cct. Valenta fizzeç, à rov. veriable . Valenta industrialista . . . . . . . 124,5 117 125,3 118,1 137,9 135,4 140,2 176,5 139,2 etrichi, Mectrosique .... 122 118,4 120,7 117,5 130,7 145,4 139,4 131 148,6 219.7 114.3 298,4 115,3 **:::** ...,.....

LES MOXCES HEBDOMADARES

DE LA BOURSE DE PARIS

| immilier et fonder                      | 118,7    | 113,5       |
|-----------------------------------------|----------|-------------|
| institution at the training             | 128,5    | 130,3       |
| Bese 100 : 31 décem                     | bre 1988 |             |
| Valenta franc. à reveno first           | 97.5     | <b>\$72</b> |
| Engrants (Test                          |          | SZA .       |
| Esperie grade et animilia               | 972      | 972         |
| Societie                                | 97.3     | # T         |
| *************************************** | 41,0     | •           |
| Base 160 on 15                          |          |             |
| Valous franç, à reu veriable .          | 4 222.8  | 4514        |
| Valence de amplete                      | 44213    | 46373       |
|                                         |          |             |
| Seee 100 en 19                          |          |             |
| Valoura franç. à rev. verballe .        | 653,6    | 653         |
| Valous (stangires                       | 425.A    | 619.6       |
| •                                       |          |             |
| Baso 100 : 31 dicom                     |          |             |
| Indice des val. fr. à rec. Sus          | 118,7    | 178,3       |

| Esprent grands et entalls<br>Socilejs                              | 116,3<br>126,7          | 118,3<br>118,3          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| COMPAGNE DES AGENTS<br>Base 100 : 31 décemb                        |                         | NGE                     |
| Indict gloścji                                                     | 955.1<br>371,7<br>991   | 963,2<br>364,2<br>586,5 |
| Sinns d'Équipement                                                 | 376,3<br>661,2<br>646,4 | 376,7<br>981,3<br>947,5 |
| Bians de conscer, alimentaires<br>Serviças<br>Socilités Seancières | 827,5<br>827,5<br>705.1 |                         |
| Sociétée de la zone franc                                          |                         |                         |

BOURSES RÉGIONALES Base 100 : 31 décembre 1961 

#### SUISSE

#### Libération d'un des acteurs de l'escroquerie aux « actions-fantômes »

Détenu depuis quinze mois dans le cadre de l'escroquerie intersa-tionale aux actions-fantômes connue en Suisse sous le nom d'affaire Kettler, le resortissant Chapman, âgé de trente-trois ans, a été remis en liberté sous caution de 50 000 FS (200 000 FF) par la mbre d'accusation de Ge L'un des corveaux de l'affaire, Suisse Kurt Emil Moier, avait er, avait 6té estradé la semaine dernière d'Espagne. Les deux autres cer-veaux de l'affaire sont l'avocat américais Thomas Quin, incarcéré en France, et Arnold Kimmes, inculpé aux Etats-Unis.

inculpé aux Etais-Unis.

L'escroquerie consistait à vendre à des investisseurs des titres de sociétés cotées aux le marché hors-Bourse sunéricain (OTC, over-the-counter). Or, la plupart du temps, il s'agissait de titres de sociétés ayant eu affaire à le commission des opérations de Bourse américaine (SEC). Quand les investisseurs voulaient revendre leurs actions, cela s'avérait toujours impossible: ils ne trouvaient plus d'interlocuteur dans les sociétés-écran qui les leur avaient vendus. — (AFP.)

#### TOKYO, 16 cct. ♣ Chute de 647,33 points (- 1,84 %)

De nombreux analystes s'atten-daient à une chute de 1 000 points de l'indice Nilchet, lumdi, ou réaction au mini-krach de Wall Street. La perte finalement aura été de 647,33 points. L'indice Nilchet s'est ainsi déprécié de 1,84 % après avoir correction l'essential de seu manuel. enregistré l'essentiel de son mouve-ment en début de séance. Dix-neur minutes après l'ouverture de la Bourse, landi 15 octobre, le baromè-tre de la place avait déjà perdu 610,54 points, soit 1,7 %. En milieu de journée, la tendance se raffermis-suit légèrement. Mais le Kabuto Cho ae pouvait contrecarrer le tendance baissière. La journée s'est donc ter-minée sur une baisse de 647,33 points, soit 1,84 % à 34 468,69. Toutefois, le rephi s'est effectué dans le calme, sans panique. Le volume d'échange est d'ailleurs demeuré pes élevé.

| YALEURS               | Cours de<br>13 oct. | Cours du<br>16 oct. |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Aleti                 | 777                 | 765                 |
| Bridgustone           | 1 870               | 1 790               |
| Caren                 | 1 940               | 1 830               |
| Foji Bank             | 3 310               | 3 220               |
| Henda Motors          | 1 900               | 1 880               |
| Blatsushista Electric | 2 460               | 2 380               |
| Mitsublahi Henry      | 1 030               | 1 060               |
| Sony Con.             | 8 440               | 8 910               |
| Toyota Motors         | 2 790               | 2 660               |

#### **FAITS ET RÉSULTATS**

D Perte de 32 millions de dellars pour Lockheed. — Le constructeur aéronautique américain Loockheed a annoncé, jeudi 12 octobre, une perte nette de 32 millions de dellars (environ 206 millions de francs) pour le troisième trimestre 1989. Cette perte, prévue par la firme, est due à une charge exceptionnelle de 165 millions de dellars pour couvrir des dépassements de coûts dans des programmes militaires (notamment les C-17 pour l'avistion américaine et EP-3E pour la marine). De son côté, le chiffre d'affaires trimestriel est revenu à 2,11 milliards de dollars, contre 2,27 précédemment. Pour les trois premiers trimestres de 1989, le bénéfice net de Loockheed ne sera que de 108 millions de dollars, coutre 333 en 1988, et le chiffre d'affaires de 6,55 milliards contre 7,19.

7,19.

OPA de 828 millions de dellars sur le groupe chimique Aristech. — Un industrici de Salt Lakes City (Utah). M. Huntaman, a indiqué, vendredi 13 octobre, qu'il offrait de racheter la société chimique américaine Aristech Chemical pour près de 820 millions de dellars (5,3 milliards de francs). M. Huntaman, qui dirige la firme Huntaman Chemical, propose 25 dellars par action Aristech. Cet industriel avait annoucé en juin demier avoir acquis envitech. Cot industriet avant annance en juin dernier avoir acquis cavi-ron 7 % du capital de cette société. Ariench n'a nas commenté POPA ron 7 % du capital de cente societe.
Aristech n'a pes commenté FOPA
de M. Hantsman, mais avait souligaé son intention de rester indépendante lors de l'amonce de la
prise de participation de cet industriel. Aristech et Huntsman Che-

mical scat speciansees usus in fabrication de plastiques. Aris-tech, dont le siège se trouve à Pittsburgh (Pennsylvanie), a réa-lisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de doid'affaires de 1,1 milliard de doi-lars (7 milliards de francs) et dégagé un bénéfice net de 188 mil-lions.

degage un remente ner de 188 milions.

C'Acusteal Bank augmente ses provisions de 900 millions de dellars. — Chemical Bank, cinquième banque américaine, a amonoé une augmentation de 900 millions de dollars (5,76 milliards de francs) de ses provisions pour couvrir des engagements présentant des inques accrus, ce qui a entraîné une perte acte de 824,6 millions de dollars an troisième trimestre de son enercice actuel. La Bank of New-York a également amonocé un relèvement de 600 millions de dollars (3,84 milliards de francs) de ses réserves pour pertes éventuelles. Ce provisionnement supplémentaire s'est traduit par une parte nette de 271,3 millions de dollars au troisième trimestre de son exercice 1989. La Chemical dollars au troisième trimestre de son exercice 1989. La Chemical Bank et la Bank of New-York emboftent sinsi le pas à d'autres granda groupes bancaires améri-cains qui out récemment annoncé des mesures similaires en faisant valoir les difficultés économiques valoir les difficultés économiques et politiques croissantes dans les pays du tiers-monde pour faire face au service de leur dette exté-rieure. Parmi ces grands groupes bancaires, on compte la Chase Manhattan Bank, au deuxième rang, la J.P. Morgan and Co ainsi que la Manufacturer Hanover Corp. - (AFP.)

# PARIS:

| Second marché (selection)   |                |                  |                        |          |          |  |  |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------|----------|--|--|
| VALEURS                     | Coars<br>préc. | Dernier<br>cours | Cours<br>préc.         | Demer    |          |  |  |
| Amerik & Associis           |                | 396 20           | Locatric               |          | 146      |  |  |
| Agrani                      |                | 179              | Matalay Mailes         |          | 260      |  |  |
| BÁC                         |                | 290              | Mércanica              |          | 187      |  |  |
| B. Demecky & Assoc          | ****           | 600              | Microsophy (bons)      | 15 10    | 14 50    |  |  |
| Banque Tarneted             | 190            | 190              |                        | 225 10   | 229      |  |  |
| BLCM                        | ••••           | 815              | Named Delivers         | [        | 1210     |  |  |
| Boiron                      | ••••           | 418              | Olivers-Logabex        | 240      | }        |  |  |
| Brisset (Lycs)              |                | 320              | Oza, Gest. Fes         | 1        | 510      |  |  |
| Citries de Lyon             |                | 2440             | Please                 | ł        | 611      |  |  |
| Calburgus                   |                | 870              | PEASA                  | <b>]</b> | }        |  |  |
| Cadf                        |                | <b>870</b>       | Prestouro (C to & Fis) |          |          |  |  |
| CALGERICCH                  | ••••           | 770              | Princes Assurance      |          | 781      |  |  |
| COME                        | ••••           | 1900             | Publicat, Ribecchi     | l        | 866      |  |  |
| C. Equip. Block             | ••••           | \                | Resel                  | J        | 740      |  |  |
| CEGÉP                       | ••••           | 332 80<br>613    | Rám & Associás         | l        | 335 10   |  |  |
| CEP-Commission .            | ****           | 913<br>820       | Rhône-Alone Ecu (Ly.)  | <b>}</b> | }        |  |  |
| CHIM                        |                | 700              | Sa Honoré Masionos     | <b>I</b> | 255      |  |  |
| Codistour                   | ••••           | 264              | SCGPM.                 | 1        | 865      |  |  |
| Conforme                    |                | 1215             | Segia                  | 310      | 315      |  |  |
| Creeks                      |                | 430 10           | Selection law. (Lyon)  | 1        | 115      |  |  |
| Dafee                       | ****           | 153 50           | o SEP.                 | 1        | 512      |  |  |
| Doughin                     |                | BE2              | Serbo                  | J        | 520      |  |  |
| Constitution                | ••••           | 1220             | S.M.T.Gospi            | [        | 317      |  |  |
| Denille                     | ••••           | 556              | Societory              | 1        | 500      |  |  |
| Dollecs                     |                | 197              |                        |          | 283      |  |  |
| Editions Bellions           |                | 167              | Supra                  | ····     | 310      |  |  |
| Shelius investigate         |                | 14.70            |                        | ļ        | 383 50   |  |  |
| France                      |                | 240.90           | TF1                    | [        | 178      |  |  |
| Geronor                     | ••••           | 520              | Unitog                 | 1        | 557      |  |  |
| Gr. Fractier Fr. (G.F.F.) . | ••••           | 330              |                        |          | 208 60   |  |  |
| Gaistei                     | ****           | 1030             | Violet Co              | j        | 1100     |  |  |
| ICC                         | ****           | 285              | Yves Sales Laurent     | 1        | 1 1100   |  |  |
| lde                         | ••••           | 295 50           | 1                      |          | 412.0726 |  |  |
| ldecore                     |                | 145 60           | LA BOURS               | e Suk i  | VENI LE  |  |  |
| 112                         |                | 300              |                        | TAF      | F7       |  |  |
| int. Motal Sarvice          |                | 1130             |                        |          |          |  |  |
| Legalism de mois            |                | 399              | -   <b>-   -    </b>   | J LEN    | OND      |  |  |
| Local maximum at            |                | 280 20           |                        |          |          |  |  |

Marché des options négociables le 13 octobre 1989

| Nombre de contrat | Nombre de contrais : 16 144. |                 |            |                |          |  |
|-------------------|------------------------------|-----------------|------------|----------------|----------|--|
|                   | PRIX                         | OPTIONS         | D'ACHAT    | OPTIONS        | DE VENTE |  |
| VALEURS           | exercice                     | Déc.            | Mars       | Déc.           | Mars     |  |
|                   | GAGLACE                      | dernier         | dernier    | dernier        | decnier  |  |
| Accor             | 880                          | 28              | -          | -              | _        |  |
| CGE               | 480                          | 27,20           | <b>i -</b> | 9,50           | -        |  |
| EX-Aquitaine      | 520                          | 27              | - 1        | -              | -        |  |
| Exetund SA-PLC .  | 60                           | 5,50            | 8,68<br>46 | 8,10           | 10,50    |  |
| Lafarge-Coppie    | 1 859                        | 9               | 40         | 192            | -        |  |
| Michelle          | 296                          | 5,50            | 11,80      | 15             | -        |  |
| M#                | 1 480                        | 135<br>95<br>62 | ì - I      | 28             | _        |  |
| Prohes            | 520                          | 95              | 118        | 4              |          |  |
| Pergect           | 925                          | 62              | 96         | 43             | -        |  |
| Seint-Gobale      | 720                          | 15              | 38         | 44             | _ '      |  |
| Société générale  | 529                          | 28              | 1 -        | <del>-</del> - |          |  |
| Thomas CSF        | 186                          | 16              | -          | 6,70           | 10       |  |
| Source Pentier    | 1880                         | 228             | ! =        | - I            | -        |  |
| Suz Finncière     | 386                          | 40              | 57         | 4              |          |  |

#### MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 13 octobre 1989

| Nombre de contrat:   | s : 127 084.     |             | _       |                  |
|----------------------|------------------|-------------|---------|------------------|
| COURS                |                  | ÉCHÉ        | ANCES   |                  |
| COOKS                | D&c. 89          | Man         | z 90    | Juin 90          |
| Dernier<br>Précédent | 195,98<br>196,34 | 106<br>106  | i,34    | 106,20<br>106,24 |
|                      | Options          | sur notions |         |                  |
| PRIX D'EXERCICE      | OPTIONS          | D'ACHAT     | OPTIONS | DE VENTE         |
| TRIAD EXERCICE -     | Déc. 89          | Mars 90     | Déc. 89 | Mars 90          |

#### **INDICES**

0,11

#### CHANGES Dollar: 6,30 4

168 .....

Le dollar a fortement fléchi, landi matin, à la suite du mini-krach de Wall Street, perdant cacore du terrain sur les cours pratiqués vendredi en fin de aéance à New-York. C'est l'Asie qui a mené la baisse, suivie précédemment par l'Europe. Al Paris, le cours du mark a monté, passant de 3,3925 F à 3,3960 F après une pointe fugitive à 3,40 F.

FRANCFORT 13 oct. 16 oct. Doller (ca DM) . 1,50 1,8550 TOKYO 13 oct. 16 oct. MARCHÉ MONÉTAIRE

Dollar (cz yezs) . 144 141 (cffets privés) Paris (16 oct.). . . 911/16919/165 

#### **BOURSES**

1.90

2,30

---

\*\*\*

10 MM

PARIS (INSEE, base 100: 30-12-88) 12 oct. 13 oct. Valeurs françaises . 128,9 128,6 Valeurs étrangères . 117,6 116,8 (SBF, base 100: 31-12-81) Indice général CAC 547.9 553,2 (SBF, base 1000: 31-12-87) Indice CAC 40 . 1932.80 1931.27 (OMIF, base 100: 31-12-81) Indice OMF 50 . 538,86 532,52

**NEW-YORK** (Indice Dow Jones) Industrielles ..... 2 759,84 2 569,88 LONDRES (Indice of mancial Times ») TOKYO 13 oct. 16 oct. Nikket Dow kess ... 35 116,92 34 468,69 Indice général .. 2646,54 2698,38

I F MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                |          | ****           |        |        |         | PES    | DEA            | ISES           |  |  |  |
|----------------|----------|----------------|--------|--------|---------|--------|----------------|----------------|--|--|--|
|                | COURS    | DO TOTAL       | UN     | Moss   | DEUX    | K MORE | SIX MOIS       |                |  |  |  |
|                | <b>J</b> | + heet         | Rep. + | 02 dép | Risp. + | on dép | Rep. +         | 00 die         |  |  |  |
| \$ <b>E-</b> U | 6,3075   | <b>£3100</b>   | + 79   | + 25   | + 135   | + 165  | + 459          | + 520          |  |  |  |
| \$cm           | 5,3658   | 3,3725         | - H    | - 8    | - 217   | - 178  | - 523          | - 46           |  |  |  |
| EM             | 33966    | 1396           | + 47   | + 44   | + 267   | + 365  | + 759          | + 833          |  |  |  |
| Herit          | 3,0003   | 3010           | + 3    | + #    | + 73    | + 93   | + 279<br>+ 232 | + 326<br>+ 274 |  |  |  |
| 19 (199) · ·   | 32722    | 12733<br>12743 | - 4    | ‡ %    | + 15    | ± 134  | + 117          | + 502          |  |  |  |
| L(1996)        | (00      | 400            | - iji  | - 93   | - 221   | - 1%   | - 563          | + 40           |  |  |  |
| £              | 37.0     | 3,35/4         | - 44   | 463    | - \$62  | - 771  | - 2255         | - 2119         |  |  |  |

|                                                                                                            | MY DE2   | EUROMO                                                                                                                           | INAÆS                                                                                                                          |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| \$E-U 8 9/16<br>DM 7 13/16<br>Wheth 9 3/1<br>F.S 9 3/1<br>F.S 7 5/16<br>I.(1 000) 11 1/2<br>F frame. 9 5/1 | \$ 13/16 | 2 1/2 8 5/16<br>7 15/16 7 13/16<br>8 1/16 7 15/16<br>9 7/8 9 1/2<br>7 7/8 7 7<br>12 3/4 12 1/8<br>15 14 13/16<br>10 1/16 9 15/16 | 8 7/16 8 1/8<br>7 15/16 7 13/16<br>8 1/16 7 15/16<br>9 7/8 9 7/16<br>7 7/8 7 3/4<br>12 5/8 12<br>14 15/16 14 5/8<br>10 1/16 16 | 8 1/4<br>7 15/16<br>8 1/16<br>9 13/16<br>7 7/8<br>12 1/2<br>14 3/4<br>19 1/8 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

| ď                                             |
|-----------------------------------------------|
| 8                                             |
| <b>}</b>                                      |
| pro-<br>1-t-il<br>unce                        |
| des<br>des<br>C),<br>des                      |
| et<br>au<br>tra-<br>ter-<br>: ha<br>ls<br>not |
| rux<br>un<br>ili-<br>:he<br>de<br>1a-         |
| _                                             |
|                                               |
| !                                             |
| 1-<br>25,-<br>10,<br>100<br>in                |

9 9

| ]          | B(                                                | U                                                        | R                                                      | SE                                                                         | D                                                                                                                                                                                                | U                                    | 1                            | 3 (                                                                  | 00                                        | T                                                                                | OB                                                  | R                                | E                                |                                                                               |                                     |                                             |                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                           |                                              |                                                  |                                  |                                     |                                                                                      |                                                        |                                           |                                               | nievés<br>h 30                                 |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ļ          |                                                   | VALEU                                                    | RS Coun                                                | Premier<br>Cours                                                           | Densign<br>comp                                                                                                                                                                                  | %<br>+~                              |                              |                                                                      |                                           |                                                                                  |                                                     |                                  | Rè                               | glem                                                                          | en                                  | t m                                         | ens                                                | ue                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                               |                                           |                                              |                                                  |                                  | Compan                              | VALEU                                                                                | Chure<br>précéd.                                       | Presider<br>cours                         | Damier<br>cours                               | *                                              |
| 1          | 674 E                                             | UE 35 1<br>UP, T.P<br>C.F. T.P                           | 14778                                                  | 9710<br>1080<br>1225                                                       | 3720<br>1080<br>1230                                                                                                                                                                             | - 029<br>+ 047                       |                              | VALEUR                                                               | S Cours                                   | Paurier<br>Cours                                                                 | Demier<br>com                                       | %<br>+-                          | Campan                           | VALEURS                                                                       | Chara<br>pakaid.                    | President<br>COMPS                          | Dennier<br>cham                                    | †*                                   | Compan-<br>melian                                                                                                                                                                                                                | VALEURS                                                                         | Cours<br>précéd.                          | Pression D                                   |                                                  | %<br>+-                          | 1030<br>77<br>280                   | Buyer<br>Suffahrloot<br>Chase Merk                                                   | 3 292                                                  | 74 90<br>270 70                           | 27970                                         | - 049<br>+ 148<br>- 082<br>- 092               |
| 2          | 820<br>080<br>284                                 | ment T.P.<br>Icon Ped.<br>I-Gobert T.                    | 1230<br>P. 1196<br>1990<br>TP . 2120<br>P. 1274        | 9710<br>1080<br>1225<br>1180<br>1820<br>2125<br>1289<br>1280<br>888<br>861 | 1080<br>1230<br>1230<br>1235<br>2120<br>1255<br>1230<br>384<br>880<br>3430<br>\$24<br>2300<br>400<br>1001<br>886<br>880<br>980<br>1000<br>886<br>880<br>980<br>1000<br>886<br>887<br>1880<br>788 | - 042<br>+ 025<br>- 071              |                              | C.C.F.+<br>Cr. Lyce.  Cl<br>Colde No. +                              |                                           | 196<br>680<br>1170                                                               | 197 50<br>698<br>1176                               | - 025<br>- 029                   | 1330                             | Laterya Coppie<br>Laters &<br>Lagrand &                                       | 1659<br>1353<br>3770                | 1667<br>1360<br>3736<br>2000                | 1546<br>1380<br>3720                               | - 078<br>+ 2<br>133                  | 700<br>1510<br>3080                                                                                                                                                                                                              | Spirat Gotopio<br>St Louis &<br>Salomos                                         | 880<br>1493<br>3110                       | 682 6<br>1520 14<br>3120 31                  | ns ).                                            | - 029<br>- 114<br>+ 129          | 97<br>2290<br>1180                  | Scho Bay Mi<br>De Seus<br>Deutsche Re<br>Deutsche Bar                                | 69 90<br>± 2350<br>£ 1154                              | en 1                                      | 90 80<br>2342<br>1168                         | + 1<br>- 034<br>+ 034                          |
|            | 570<br>130                                        | ir Umado .<br>L. Secon.                                  | 588<br>5416                                            | 1290<br>968<br>961<br>2430                                                 | 1290<br>368<br>880<br>3430                                                                                                                                                                       | + 612                                | 495<br>900<br>1690           | CSEE # .<br>Desert S.A.<br>De District                               | 411<br>k -3820<br>1890                    |                                                                                  | 401<br>3880<br>1870                                 | - 265<br>+ 157<br>- 106          | 1570<br>750                      | Legrand (19) &<br>Larry Sprain & .<br>Located Int. & .                        | 1982<br>1815<br>780                 | 2000<br>1810<br>785                         | 1380<br>3729<br>2000<br>1820<br>766<br>525         | + 040<br>+ 022<br>- 179              | 610<br>1080<br>1020                                                                                                                                                                                                              | Salveper<br>Sanoti 🛨<br>S.A.T. 🛨                                                | 659<br>1063<br>1316                       | 660 6<br>1080 10<br>1311 13                  | 28<br>20                                         | - 0 15<br>- 0 28<br>+ 4 10       |                                     | Orielosisis C<br>Du Poss-Hes<br>Essense Kox<br>Esset Rand                            | ) 1305                                                 | 302                                       | 302                                           | + 140 =<br>- 038<br>- 147<br>+ 575             |
| 3          | een. 🖟                                            | LSP14<br>dan Princ<br>stracke-flo<br>er Februar          | 631                                                    | 2430<br>535<br>551<br>1088<br>665<br>30 319<br>50 380 20                   | 924<br>2990<br>880                                                                                                                                                                               | - 111<br>- 066<br>+ 123              | 606<br>620                   | Dée, P.d.C. ()<br>Dée, R. Sud-I<br>D.M.C<br>Droyct Asser             | 581<br>4. 581                             | 581                                                                              | 219<br>361<br>579<br>570                            | - 046<br>- 030<br>- 034<br>+ 160 | 886<br>620<br>4630               | Locindary<br>Locindary<br>L.V.M.H.4                                           | 527<br>350<br>485<br>4789           | 495                                         | #50<br>500<br>4788                                 | - 0.28  <br>+ 101  <br>- 0.21        | 970<br>75                                                                                                                                                                                                                        | Seat-Challe (1974).<br>Seapispoot (1946).<br>Schoolier (1974)<br>S.C.O.A.(1974) | 354<br>940<br>898<br>85 \$0               | 65 20                                        | 7 50 3                                           | + 141<br>- 383<br>- 1<br>+ 105   | 305<br>775<br>295<br>235            | Electrology<br>Ericanon Corp.<br>Econo Corp.<br>Ford Monars<br>François              | ] 207                                                  | 296 10<br>807<br>298 50<br>334<br>62 85   | 295 10<br>807<br>298 50<br>334<br>52 55       | + 024<br>- 124                                 |
|            | 430<br>430                                        | E Dominit<br>AFP †                                       | 323 t                                                  | 655<br>50 319<br>50 360 20                                                 | 856<br>323<br>386                                                                                                                                                                                | ~ 064                                | 1480<br>1040<br>1170<br>2140 | Docks France<br>Despite &<br>Desmiral Lebi<br>Caus (Gin.) &          | 1040                                      | 5000<br>1045<br>1200<br>2200<br>565<br>1185                                      | 5000<br>1020<br>1208<br>2200<br>580                 | + 020<br>192<br>+ 075<br>+ 115   | 270                              | Lycae, Bass († .<br>Male, Phinisty .<br>Majoratto (Lyc) (<br>Massald          | 400<br>71 15<br>291<br>511          | 496<br>7055<br>296<br>511                   | 496<br>71<br>265<br>501                            | - 040<br>- 021<br>- 206<br>- 196     | 1060<br>510                                                                                                                                                                                                                      | SCREG *<br>Seb *<br>Selling *<br>Sectors federic                                | 1065                                      | 1200 12<br>1070 10<br>530 5<br>899 8         | 57<br>56                                         | + 092<br>038<br>168<br>014       | 54<br>170<br>370<br>670             | Fraegold<br>Gencor<br>Gén, Bectr.<br>Gén, Belgiqu<br>Gen, Mocorn                     | ∷ 377 50                                               | 374                                       | \$2.56<br>182.80<br>367.50<br>581<br>300      | - 124<br>- 025<br>- 078<br>- 265<br>- 034      |
|            | E                                                 | ILP. C.L. &<br>rates Tech.<br>In Street,                 | 985                                                    | 16 410 10<br>1000<br>848                                                   | 420<br>1000<br>886                                                                                                                                                                               | + 118<br>+ 162<br>+ 391              | 520<br>1140<br>555           | Ecco d<br>Electrolisenc<br>El. S. Desseu                             | ± 1129<br>± 1230                          | 585<br>1185<br>585                                                               | 1195                                                | - 141<br>                        | 400<br>4770<br>255               | Mates (†<br>Mathe Guin († )<br>Matahamspilj<br>Mitsologie Int. (†             | 484<br>4700<br>248 90               | 452<br>4700<br>243.30                       | 447<br>4815<br>241                                 | - 368<br>- 181<br>- 317              | 1790<br>265<br>520                                                                                                                                                                                                               | SELM.  SEE                                                                      | 1756                                      | 1746   17<br>275   2<br>845   8              | 55<br>19 90<br>11                                | - 114<br>+ 178<br>- 047          | 315<br>151<br>64<br>30              | Gen, Magain<br>Goldfielde<br>Goldfieldscycol<br>Hermony<br>Herefelt-Pari             | ≝i %52                                                 | 29 15                                     | lidet I                                       | - 132<br>- 068<br>+ 103<br>- 017               |
| 1          | 760                                               | nav HV. j<br>ighin-Say j<br>sagar Milai<br>is iy         | 140                                                    | 1000<br>846<br>831<br>663<br>1885<br>789                                   | 897<br>1990<br>796                                                                                                                                                                               | + 0 00<br>- 2 66<br>+ 2 72<br>+ 0 51 | 540<br>420<br>1380<br>3420   | (certific.)<br>Epode BF.<br>Essiler/r                                | 1210                                      | 1856<br>120<br>428<br>1310<br>3200<br>1522<br>512<br>2620<br>1825<br>4550<br>900 | 521<br>422 50<br>1310<br>3180                       | + 058<br>+ 038<br>- 124          | 181<br>1440<br>195               | Michello<br>Michello<br>Michello Richard                                      | 265<br>167<br>1470<br>192<br>401    | 289<br>186 50<br>1476<br>192                | 1490 L                                             | + 0 19<br>- 0 80<br>+ 0 68<br>+ 2 08 | 1270<br>1070<br>530                                                                                                                                                                                                              | Sienco<br>St. Bonnigocký<br>Siegot (c<br>Sociálal Gánda.                        | 1230<br>980<br>514                        | 1225   12<br>968   9<br>518   5              | 12   1                                           | - 095<br>- 065<br>+ 173<br>+ 058 | 340<br>70<br>1000<br>134            | Hondate Paci<br>Historia<br>Hondast Akt<br>Junp. Charact                             | 334<br>67 58<br>958<br>4 116 50                        | 332<br>88<br>975                          | 331 50<br>68<br>973                           | - 075<br>+ 057<br>- 151<br>+ 043<br>- 072      |
| 3          | ách É                                             | LP. ★<br>LS.★<br>Ingelin S.A<br>In Marchi                | 1940<br>792<br>938<br>689<br>\$ 3940<br>\$ 1008<br>709 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  | i – 225 i                            | 3420<br>1600<br>525<br>2320  | Enal. Inc.(DP)<br>Enno S.A.F. y<br>Europianosy<br>European w         | 611<br>2840                               | 1522<br>512<br>2620<br>1925                                                      | 1310<br>3180<br>1520<br>503<br>2693<br>1980<br>4515 | - 020<br>- 157<br>+ 169<br>+ 321 | 225<br>149                       | Alia Seinig (Ala) .<br>M. M. Ald. &<br>Moulians; *<br>Plania, Misto & .       | 228<br>155<br>1673                  | 192<br>400<br>235<br>156<br>1699            | 196<br>400<br>233<br>150<br>1660                   | - 0五<br>+ 219<br>- 323<br>- 137      | 175<br>3800                                                                                                                                                                                                                      | Societto (Ma)<br>Societto (Ma)<br>Societto (Ma)<br>Societto (Ma)                | 4460 4<br>128                             | 174   1<br>1470   48                         | 20                                               | + 110<br>+ 112<br>- 117          | 780<br>400<br>205<br>197            | ito-Yokado .<br>Sinc Donald<br>Sistembig                                             |                                                        | 691<br>399<br>216<br>192<br>109<br>495 30 | 691<br>399<br>216<br>194                      | - 072<br>- 037<br>+ 028<br>- 026<br>- 037      |
| 1          | 745 E                                             | P. France :<br>S.H.;;<br>Snd Plank                       | 759<br>139<br>730<br>775                               | 765<br>196 10<br>740<br>778                                                | 758<br>138<br>738<br>768                                                                                                                                                                         | - 143  -<br>- 072<br>+ 110           | 890<br>73<br>1630            | Escapación<br>Escapa de 1 d<br>Escapación de<br>Escapación de        | 58                                        | 58 60                                                                            | 925<br>                                             | ~ 077<br>+ 393<br>+ 089<br>+ 463 | 205<br>380<br>700                | Hord-Est &<br>Horden (Ny)<br>Hornelles Gal. &<br>Occid. (Gén.) & .            | 208 10<br>362<br>740<br>826<br>1670 | 210<br>380<br>740<br>821<br>1850<br>432     | 1650<br>210 30<br>390<br>750<br>827<br>1650<br>434 | + 106<br>+ 227<br>+ 135<br>+ 012     | 425<br>2780<br>1820                                                                                                                                                                                                              | Sogerapit<br>Sogge Allib. 12 .<br>Sogge Penterit<br>Sogge 12                    | 437<br>2850<br>1928                       |                                              | 10 10   ·<br>10   ·                              | - 158<br>+ 035<br>- 057<br>+ 048 | 105<br>476<br>485<br>370            | přetrenký –<br>slevé, –<br>přimecta ří<br>slobi Corp.<br>Morgan J.P.<br>Přestá – – – | 108 40<br>496 90<br>481<br>322 50                      | 482<br>376 80                             | 482<br>376 an                                 | - 397<br>+ 021<br>- 149                        |
| 3          | 500 (C<br>600 (C<br>230 (C                        | ap Gaza, S.;<br>anatour je<br>aniso je<br>aniso je J.D.P | ] 2242                                                 | 2510<br>1005<br>765<br>136 10<br>740<br>778<br>2536<br>3540<br>225<br>142  | 580<br>3295<br>1000<br>758<br>138<br>788<br>265<br>3805<br>223<br>138 10                                                                                                                         | - 039 1                              | 1510<br>1290<br>210          | Faccomit<br>Fisher Bouch<br>Financely                                | 1565<br>1275<br>220                       | 1570<br>1250<br>220                                                              | 1968<br>1280<br>220 10                              | + 084<br>- 118<br>+ 005          | 1620<br>450<br>4500              | Conn.F.Parinty .<br>Cliparty<br>Crist (L') ty                                 | 429<br>4304                         | 1650<br>432<br>4365                         | 1650<br>434<br>4390                                | - 120<br>+ 117<br>+ 2                | 745<br>1180<br>390                                                                                                                                                                                                               | Spie Batignol. &<br>Straior &<br>Sunz                                           | 800<br>1160<br>411                        | 780   7<br>1140   11<br>411   4              | 51<br>50<br>12 50                                | - 488<br>- 085<br>+ 035          | 143                                 | Morgan J.C.<br>Nestié<br>Mixieri<br>Norsk Hydro<br>Ofal                              | 301<br>34060<br>1253<br>138 10                         | 1235<br>140                               | 290 c<br>33960<br>1231<br>140                 | - 297<br>- 021<br>- 176<br>+ 138               |
|            | 995 (1<br>131 (1<br>920 (1                        | CMC<br>EGID,                                             |                                                        | 126                                                                        | 128<br>181                                                                                                                                                                                       | - 108<br>                            | 2520<br>2210<br>880          | Fixer-Liferic<br>Fromegor, Bu<br>Gal. Ludayette<br>Gascopeeric       | 2323<br>570                               | 421 20<br>2965<br>2350<br>889                                                    | 2400<br>R80                                         | - 283<br><br>+ 331<br>015        | 480<br>1440                      | Parties Paris Réset.   Pechebron   Pechinay (P)                               | 820<br>465<br>1690<br>360           | 4365<br>629<br>462 60<br>1665<br>358<br>224 | 1625<br>367                                        | - 290<br>- 085<br>- 386<br>- 083     | 470<br>191<br>560<br>107                                                                                                                                                                                                         | Symmatics & Thomass-C.S.F. Total (CFP) \( \dagger (partific.)\( \dagger )       | 436<br>183.50<br>483<br>102.90            | 184 20 1                                     | 55<br>77 10                                      |                                  | 130<br>2040<br>1050<br>144          | Patroline<br>Philip Morris<br>Philips<br>Placer Dome                                 | 130 60<br>2022<br>1165<br>143<br>100 90                | 2010<br>1140                              | 2011<br>1110<br>143.50                        | + 268<br>- 054<br>- 472<br>+ 035               |
|            | 645 (                                             | mint<br>FAQ#                                             | 251 8<br>675<br>468<br>640                             | 965<br>252<br>667<br>469 90<br>640<br>483                                  | 256<br>653<br>463<br>540<br>482                                                                                                                                                                  | - i#                                 | 1870<br>876<br>766<br>7790   | Guz at Engry<br>Géophysique<br>Gurinotig<br>Grance Chéé              | 737                                       | 1870<br>892<br>743<br>3701<br>2229<br>1114                                       | 1960<br>896<br>742<br>3900<br>2227<br>1114          | - 054<br>- 057<br>+ 058<br>+ 229 | 470<br>1500                      | Packing jet. Perhoety Pernod-Ricardy Pergect S.A.                             | 223<br>615<br>1528<br>929           | 1616<br>1884                                | 220<br>515<br>1576<br>918                          | - 135<br><br>+ 314<br>- 118          | 1406<br>420<br>590<br>1120                                                                                                                                                                                                       | TATA<br>Traffigut (Fig.)<br>U.F.BLocato. de<br>U.L.C. de                        |                                           | 1587   16<br>450   4<br>600   6<br>1178   11 |                                                  | - 330<br>- 118<br>+ 078          | 465<br>270<br>450                   | Culimbs                                                                              | 435<br>349<br>440                                      | 440 80<br>352 50<br>439 50                | 440 50<br>348<br>432                          | - 099<br>+ 126<br>- 029<br>- 182               |
| <u>`</u>   | 720 C                                             | GE<br>GL biford<br>GLP.#<br>GP                           |                                                        | 1845                                                                       | 1900                                                                                                                                                                                             | - 208<br>- 106                       | 3790<br>2200<br>1100<br>1410 | Gr. Victoire :<br>- icert<br>GTM-Entrup :<br>Grynnste-Gee            | 2229<br>L) 1114                           | 2229<br>1114<br>1230<br>1119                                                     | 1211                                                | - 009<br>- 234                   | 545<br>790<br>1130               | Plastic Ores. *<br>Polist *                                                   | 929<br>580<br>\$10<br>1173          | \$38<br>561<br>\$20<br>1170                 | \$57<br>\$14<br>1177                               | - 054<br>+ 049<br>+ 034              | 525<br>960<br>290                                                                                                                                                                                                                | ULF. #<br>ULS. #<br>UCB. #                                                      | 651<br>1005<br>290                        | 559   5<br>1000   9<br>220   2               | 51<br>193<br>78                                  | - 580<br>- 071                   | 34<br>45<br>285<br>48               | Stat. & Sant<br>St. Helena Co<br>Schlamberge                                         | 296 90                                                 | 34 EQ<br>45 45<br>281 SQ                  | 34 BD  <br>46 45                              | - 197<br>- 133<br>- 033                        |
| 1:         | 886 K<br>790 K                                    | hinganes (f.<br>jeb<br>janesta frys<br>jeb blikfinas     | ) 857<br>8:# 1761                                      | 1164<br>888<br>1760<br>635                                                 | 757<br>1200<br>888<br>1750<br>536<br>229 10                                                                                                                                                      | + 011<br>- 052<br>- 201              | 120<br>430<br>170<br>730     | Hachette 🛧<br>Hires 🛠<br>Hirin (Lu) k                                | 450<br>1290<br>708                        | 455<br>1310                                                                      | 1090<br>450<br>1302<br>695                          | - 328<br>+ 093<br>- 184          | 3890<br>3890                     | Primagazy<br>Primagazy<br>Promodlay<br>Padiotacky                             | 884<br>786<br>4940<br>588           | 588                                         | 900<br>790<br>4349<br>571                          | + 067<br>- 053<br>+ 021<br>- 288     | 470<br>430                                                                                                                                                                                                                       | Valio ★<br>Valounc ★<br>Vie Bezque ★                                            | 811<br>875<br>525<br>430                  | 675 8<br>516 5<br>433 4                      | 75<br>29<br>12                                   | - 0 12<br>- 3 05<br>- 4 19       | 2030<br>376<br>55                   | Samens A.G.<br>Samy                                                                  | 414<br>155 M                                           | 1995<br>418                               | 1990<br>418<br>55 30                          | - 0 22<br>- 1 58<br>+ 0 97<br>- 0 35           |
| _ [ :      | 181 C                                             | M.R. Peris<br>referriririririririririririririririririr   | 177<br>380                                             | 360                                                                        | 390                                                                                                                                                                                              | - 125<br>+ 672<br>+ 556              | 400<br>375<br>250<br>000     | Hathines †<br>Imital †<br>Inglisis † .<br>Ingl. Militar              | 354 (<br>251                              | DQ 258                                                                           | 1335<br>367<br>263<br>6430                          | - 148<br>+ 068<br>+ 072<br>+ 047 | 4190<br>580                      | Reff. D. Total &<br>Reducto (La) & .<br>RPoulenc CIP &<br>Refer thems.        | 173<br>3950<br>509<br>384           | 171 20<br>3960<br>505<br>378                | 178<br>3930<br>490<br>378                          | + 289<br>- 051<br>- 373<br>- 165     | 965<br>174                                                                                                                                                                                                                       | Zodiec<br>Eli-Gabon (t<br>America<br>America                                    | 981<br>170                                |                                              | 81<br>88 90                                      | - 085<br>- 095                   | 250<br>56<br>475<br>965<br>520      | T.D.K.<br>Tombibe Con<br>United<br>Unit. Tachn.<br>Vani Roois                        | 61 Z.<br>471<br>360 80                                 | 469 80<br>357                             | (45380  <br>357                               | + 3 21<br>- 0 10<br>- 0 25<br>- 1 06<br>+ 0 58 |
| ١          | 230 K                                             | pt. Existy.                                              | * - 245                                                | 111755                                                                     | 1034<br>250<br>1158<br>349<br>1100                                                                                                                                                               | + 204<br>- 120<br>+ 255              | 1740<br>1360                 | tent. Márines<br>interiorità<br>interiorità<br>L'address<br>Labani 🛧 | 1715                                      | 6430<br>638<br>1896<br>1415                                                      | 533<br>1894<br>1464<br>1250                         | - 111<br>- 122<br>+ 167<br>+ 130 | 138<br>2220<br>4640              | Rochetto (Le)<br>Rochetto (Le)<br>R. Impir. (Le)<br>Saria                     | 163 10<br>2380<br>6190              | 166<br>2400<br>5100                         | 2440<br>6190                                       | + 307                                | 276<br>160<br>506                                                                                                                                                                                                                | Amer. Taleph<br>Anglo Amer. C<br>Amgolti<br>Banco Simtanda                      | 154<br>487 50                             | 277 80 2<br>153 1<br>429 5                   | 77 80   54 20   50   50   50   50   50   50   50 | - 025<br>+ 013<br>+ 050          | 485<br>230<br>430<br>170            | Volve<br>West Deep<br>Xersx Corp.<br>Yerramouch                                      | 510<br>210 K                                           | 511<br>215                                | 515<br>215                                    | + 098<br>+ 233<br>- 058                        |
|            | 440 10                                            | F. Internal                                              | ÷   519                                                | 516                                                                        | 505                                                                                                                                                                                              |                                      | 2900                         | mp                                                                   | . 12196                                   |                                                                                  | 12440                                               | + 130<br>+ 188                   | 180<br>1580                      | Sada<br>Sagura 🖈                                                              | 1580                                | 1877                                        | 1877                                               | + 127                                | 990                                                                                                                                                                                                                              | BASF (ALC)                                                                      | 963                                       | 394   3<br>970   9                           |                                                  | + 042                            | 32                                  | 9 Zembin Corp                                                                        | 300                                                    | 3                                         |                                               | 10                                             |
| +          | VALI                                              | URS                                                      | %<br>du nora.                                          | % da                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | LEURS                                | Cas                          | <del></del> _                                                        | -                                         | VALEU                                                                            |                                                     | cours.                           | Demier<br>cours                  | VALEUR                                                                        | s                                   | Cours<br>pelic.                             | Deroier                                            | ╌                                    | LEURS                                                                                                                                                                                                                            | Estatesion<br>Project incl.                                                     | Rachet                                    | VA                                           | LEURS                                            | Emi<br>Frais                     | itaion<br>s incl.                   | Rachet<br>part                                                                       | VALEU                                                  |                                           | Emission<br>Frais incl.                       | Rachet<br>net                                  |
|            |                                                   | _                                                        | ation                                                  | 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | iganc.da)<br>igan                    | 4                            | 794<br>2080                                                          | 14                                        | genet S.A.<br>Jámos Piert.<br>Ind Dágloyá                                        |                                                     |                                  | 70<br>416<br>688                 | Virus<br>Waterste S.A.<br>Brans, de Marac                                     | •••••                               |                                             | •/••                                               | Adia .                               |                                                                                                                                                                                                                                  | 249.66                                                                          | 1129 01<br>242 99<br>682 18               | Francis la                                   | ninio<br>in Scar                                 | ] 1                              | 15 70<br>177 29                     | 267 68<br>112 68<br>465 55                                                           | Paday Revite<br>Patinciny Rate<br>Patridor             | ∸                                         | 91 58<br>177 20<br>707 40                     | 90 65<br>173 73<br>686 80                      |
| 1          | ,80 % 78,<br>0,80 % 7:                            | 677<br>93<br>/94                                         | 121<br>100 90<br>102 90<br>101 95                      | 2 487<br>2 487<br>1 154<br>4 782                                           | Coloredo<br>Coalcodo<br>Coalcodo                                                                                                                                                                 |                                      |                              | 1320<br>1490<br>407                                                  | Ada<br>Ha<br>Ha                           | ( (te.4)                                                                         |                                                     | -                                | 139 80<br>221<br>375<br>429      | É                                                                             | tranç                               | jères                                       |                                                    | Action is<br>Addition                | Action(s)<br>disconnection<br>disconnection (3)                                                                                                                                                                                  | 700 69<br>685 02                                                                | 175.77<br>1800.26<br>1282.16              | France-O                                     |                                                  | 4                                | 13 63<br>13 63<br>125 64            | 464 12<br>466 87<br>119 46                                                           | Phonix Phones<br>Parce Insulies<br>Phonesest A         |                                           | 255 53<br>75-13<br>1231 94                    | 254.28<br>775.74<br>1207.78                    |
| 1          | 4,20%<br>8% إشار                                  | /90<br>/90<br>?<br>                                      | 101 43<br>108 80<br>105 86                             | 12 117<br>5 523<br>9 360                                                   | Che their<br>Comp. I<br>Conton                                                                                                                                                                   | esiale<br>Lyco-Main<br>Se (La)       |                              | 107<br>524<br>1949                                                   | O e Oa<br>Od<br>Pa                        | ice)<br>ici (L.7 G.L<br>gay Decercia<br>ais Monacast                             | 21                                                  | ]                                | 2180<br>140 <del>9</del><br>1080 | AEG<br>Akzo<br>Akzo Akzo<br>Algumene Bank                                     |                                     | 879<br>386<br>144<br>150                    | 144<br>134 90                                      | AGF. 50                              | 100<br>1)                                                                                                                                                                                                                        | 714-43<br>1076 54                                                               | 697<br>1054.89<br>122.52                  | Francis An<br>Francis An                     | gions<br>ncingione                               | 19                               | 23 20<br>30 20                      | 1304 73<br>28 20-<br>29 46                                                           | Phomps; 414<br>Phomps; J<br>Phomps; Pas                | <b></b>                                   | 5658343<br>5368712                            | 71589 59<br>65480 47<br>63490 14               |
| 1          | 3,40 % di<br>2,20 % cc                            |                                                          | 113.65<br>106.98<br>111.70                             | 10.667<br>0.167<br>7.062                                                   | C+44.6                                                                                                                                                                                           | íc. ind                              | : :::                        | 502<br>690                                                           | Pa<br>Pa                                  |                                                                                  |                                                     | <br>55                           | 750<br>240<br>423 d<br>255       | American Branch<br>Ara. Potrofien<br>Actual                                   |                                     | 495 16<br>483<br>1106                       | 485 10<br>485                                      | AGF.W<br>AGF.W                       | est                                                                                                                                                                                                                              | 452 62<br>144 15                                                                | 441 87<br>140 89<br>1104 83               | Frustices<br>Frustices                       |                                                  | 1114                             | 34<br>86 62<br>12 31                | 23 50<br>11496 62                                                                    | Printing<br>Printing Obliga<br>Printing and Sta        | <del>سا</del>                             | 113 60                                        | 113 72<br>10811 12<br>110 55                   |
| ,   0<br>0 | AT 10 %                                           | 563<br>1960                                              | 104 85                                                 | 3 908                                                                      | Darbiny<br>Degrees<br>Delates                                                                                                                                                                    | SA<br>OR<br>de SA                    |                              | 645<br>513<br>2280                                                   | Pa<br>Pa<br>Re                            | is Filters<br>in Obligate .<br>teache<br>ann. Hing, Di                           |                                                     |                                  | 290<br>530<br>2075               | Astariacan filino<br>Basa Pop Espansi<br>Basapas Ottomas<br>B. Migl. Internat |                                     | 196<br>500<br>1530<br>36000                 | 602<br>35880                                       | A                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 72020<br>20011                                                                  | 10808 43<br>702 63<br>201 55              | Feedban<br>Feedina                           | <b>3</b>                                         | ] \$                             | 12 ES ES                            | 574.28<br>32.02                                                                      | Phi Americka<br>Cantz<br>Routsch<br>Bovens Tjöten      |                                           | 23145 93 1<br>125 85<br>167 30<br>5423 89     | 23145 58<br>125 40<br>184 83                   |
| 0          | NT 9,50 ;<br>NT 9,60 ;<br>L. France ;<br>NG Berne | 1996                                                     | 105 85<br>103 45                                       | 8 245<br>8 873<br><br>2 490                                                | Cition Bu                                                                                                                                                                                        | ar Aspà<br>Age<br>A'HCDA1            |                              | 1191<br>1200                                                         | Pa<br>P3                                  | há Cinána<br>gr Haidaigh<br>M                                                    |                                                     |                                  | 2178<br>430 <i>2</i> 5<br>710    | Br. Lambert<br>Canadian-Pacific<br>Caryolar expora                            | dan                                 | 740<br>147<br>189                           | 735<br>144 80                                      | Acquisi<br>Acquisi                   | a                                                                                                                                                                                                                                | 6745 69                                                                         | 172.07<br>6439.90<br>882.33               | Fragai Par                                   |                                                  | 109                              | 70 78<br>108 84<br>153 80           | 10747 43                                                                             | Reveno Vect<br>Sh-Hononi Bio-e<br>Sh-Hononi Glob       |                                           | 1150 98<br>901 78<br>295 23                   | 6370 19<br>1142 84<br>946 79<br>281 84         |
| '   a      | 19 Pebe<br>18 Sax                                 |                                                          | 101 46<br>101 30<br>100 06                             | 2490<br>2490<br>2490                                                       | ECJA.<br>Secto-<br>Bi-Aut                                                                                                                                                                        | Georges<br>Ngd2                      | 1 :::                        | 2100<br>345                                                          | Par<br>Par<br>Par                         | enotie<br>A.Zeombia<br>tiet                                                      | 17                                                  | <b>50</b>                        | <br>5740                         | CR                                                                            |                                     | 27<br>280                                   | 25 60<br>859<br>                                   | Americ<br>Atost for                  | 640mt (sp)<br>br                                                                                                                                                                                                                 | 1150 83                                                                         | 1150 83<br>374 01                         | Gestion A                                    | modelione.                                       | 12                               | 165.02<br>151 15                    | 68467 94<br>161 46                                                                   | St. Honord Mari<br>St. Honord Pacil<br>St. Honord P.M. | pon PL .<br>igas                          | 246 9E<br>850 24<br>575 61                    | 235 78<br>530 30<br>549 51                     |
| a          | FF 10,300<br>NE 11,500                            | 85<br>85<br>685                                          | 108 05<br>103 25<br>104 55                             | 8 882<br>6 766<br>3 743                                                    | Goods 8<br>Entrops                                                                                                                                                                               | estagne<br>in Paris                  | 1 :::                        | \$27<br>1008<br>90                                                   | Ro<br>Ro                                  | delominS<br>mic (Fiz.)<br>giret fili<br>dest false                               |                                                     |                                  | 1010<br>600<br>336<br>790        | Dow Chesical .<br>Gés. Belgique<br>Gentant                                    |                                     | 641<br>1310                                 | 638<br><br>1260                                    | America<br>America                   | <u></u>                                                                                                                                                                                                                          | 11498<br>155429                                                                 | 140972<br>11183<br>152381<br>1558         | hteritig<br>hterito                          | fança                                            | 122<br>5                         | 62.52 N<br>101.49<br>171.66         | 555 C4                                                                               | St-Hazari Rusi<br>St-Hazari Suni<br>St-Hazari Tuch     |                                           | 11833 69 1<br>569 74<br>877 80                | 11796 74<br>547 83<br>637 80                   |
| a          | en 10,90<br>Mca ti                                | i dic. 85 .                                              | 97<br>168:30                                           | 4 194<br>7714<br>198<br>\$1 100                                            | Paralt.                                                                                                                                                                                          | Sauta Indust.                        | :                            | 2620<br>220                                                          | Si<br>Si                                  | 107<br>FAA<br>Io-Alema                                                           |                                                     |                                  | 910<br>350<br>750                | Gion<br>Groden<br>Groce and Co<br>GTE composation                             |                                     | 146<br>333<br>239<br>410                    | 146<br>330<br>239<br>415                           | An Inc.                              | #<br>                                                                                                                                                                                                                            | 138 77                                                                          | 12343                                     | Jessy dp<br>Lyffigy A                        |                                                  | 2                                | 98 87<br>142 49<br>159              | 236 91<br>247 28                                                                     | Sicurice<br>Sicuri Toux<br>Sicurico (Card              | mBP)                                      | 5549 95<br>11036 01<br>719 31                 | 5544 42<br>11038 01<br>708 68                  |
| D          |                                                   | Ohi come.                                                |                                                        | 8 450                                                                      | Franc<br>Franc Li                                                                                                                                                                                | r (Cin)<br>Yourning,                 |                              | 1790<br>710<br>712                                                   | • [ Sa                                    | FT<br>Ja<br>Jasabildi<br>Jan                                                     |                                                     |                                  | 3480<br>280<br>648<br>177        | Honopeel inc.,<br>Johnnashurj<br>Kahota                                       |                                     | 537<br>1190<br>51                           | 520<br>1160<br>4970                                | Baci Acc<br>Capitatio                | citios .                                                                                                                                                                                                                         | 2567 27<br>1037 68                                                              | 2559 59<br>1022 34<br>1089 59             | eriine E<br>Activita                         | 1990<br>1990                                     | 3                                | 11 25<br>12 17<br>18 67             | 298 01<br>366 14                                                                     | Sicher Ausschlift<br>S.F.L. fr. die<br>Sicher 5000     |                                           | 1467 52<br>751 66<br>446 75<br>822 78         | 1465 42<br>12977<br>43674<br>\$8230            |
|            | VALE                                              | URS                                                      | Cours<br>prife.                                        | Deple                                                                      | Forester<br>Forester                                                                                                                                                                             | ARD                                  | 1 :::                        | 1130<br>962                                                          | \$ 80<br>80<br>80                         | eșișiane (M)<br>AC<br>Sello Manier                                               | 3                                                   | 70                               | 370<br>630<br>489                | Lejovin<br>Michael Beek Pi<br>Microsi Remous<br>Mortanin                      |                                     | 36<br>102.60<br>140.90                      | 36<br>105.59<br>140                                | Control<br>CP (see                   | ien<br>IG keien                                                                                                                                                                                                                  | 35.85                                                                           | 35.25<br>1031 12                          | Latin C                                      | metilien .<br>pon<br>lig<br>linet                | <b>4</b>                         | 190 47<br>170 87<br>142 01          | 4062                                                                                 | Siekana<br>Siena<br>Sieranio                           |                                           | 706 80<br>430 37<br>214 67                    | 665 97<br>467 78<br>212 54                     |
| T          |                                                   | Ac                                                       | tions                                                  |                                                                            | France                                                                                                                                                                                           | Laj<br>Laj flancoid                  |                              | 163<br>1650<br>2792                                                  | S. S.                                     | 2.66<br>i<br>world                                                               |                                                     |                                  | 177<br>                          | Olivetti                                                                      | 1                                   | 24.20<br>430<br>442<br>820                  | 24 20<br>430<br>435<br>808                         | Compton<br>Compton<br>Compton        | dr<br>dala<br>180                                                                                                                                                                                                                | 5508 10<br>113.27<br>425.38                                                     | 5409 85<br>109 97<br>409 02               | آ میناندا<br>مخطاط                           | igo                                              | 4                                | 187 M<br>112 14<br>133 35<br>185 56 | 100.85                                                                               | Sjelener<br>Sjell<br>Sogepægne                         |                                           | 476 01<br>1327 33<br>338 26                   | 462 30<br>1298 71<br>328 03                    |
| Â          | GF, EX (                                          | Rs)                                                      |                                                        | 1701<br>1156                                                               | Granda<br>Genela<br>Génelat                                                                                                                                                                      | <b>k</b>                             |                              | 720<br>310                                                           | Sq. Sc.                                   | h Plant. Hife<br>Id Servicion<br>Igal<br>Ig                                      | <b>(a)</b>                                          |                                  | 520 d<br>830<br>1130             | Residence                                                                     |                                     | 54<br>334 30<br>331 30<br>244 70            | 336<br>331 40<br>244 70                            | Cáth                                 | eni Cepini                                                                                                                                                                                                                       | 1923 SS                                                                         | 1008 81<br>1120 45<br>895 48              | العواديا<br>العواديا                         |                                                  | 224<br>7                         | 127 14<br>772 60<br>138 50          | 29438 54<br>784 85<br>2117 81                                                        | Sogner<br>Sojner<br>Sojn kvensen<br>Spenje Actor       |                                           | 1207 99  <br>1491 15  <br>690 10  <br>1298 70 | 1153 21<br>1414 02<br>653 34<br>1240 10        |
| Å          | <br>د د داخت                                      | #                                                        |                                                        | 1080<br>276<br>1865                                                        | GA Ma                                                                                                                                                                                            | Constr<br>p. jed<br>p. jed           | 1 :::                        | 1486<br>595                                                          | So<br>So<br>So                            | icosi<br>1717. <b>(M)</b> .<br>ingi                                              |                                                     |                                  | 676<br>490 d<br>1680             | Suipers<br>Suint Group<br>Shell fo, loos J .                                  |                                     | 11 20<br>38                                 | 11<br>36 50                                        | Drougt-in<br>Drougt-S                | nerie.<br>Lipidi<br>Sector                                                                                                                                                                                                       | 1223.95                                                                         | 1168-45<br>247-99<br>140-24               | Dest por<br>Middigni                         | cas înegrâs.<br>Infecilie<br>Ido                 | 2                                | 607 08<br>107 66<br>111 36          | 500 協<br>745 20<br>201 用                                                             | Semigie Read<br>Technosis<br>Techno-Gen                |                                           | 1159 06<br>1223 61<br>6846 28                 | 1122 58<br>1197 68<br>6535 83                  |
| 1 B        | ada C. Mar<br>Ingga Hig<br><del>Nghia Say</del>   | 60<br>(C.1)                                              | ••••                                                   | 580<br>502<br>1412                                                         | inestr<br>description                                                                                                                                                                            | et ,<br>il<br>nge<br>ligatio         | <u> </u>                     | 418<br>720                                                           | \$0<br>\$1<br>80                          | pagei<br>phig-final<br>uchus Amerag.<br>uchusi                                   |                                                     |                                  | 162 10<br>438<br>1025<br>620     | S.K.F. Aktiobolic<br>Steel Cycl Con.<br>Tenneco<br>Thom Bill                  |                                     | 146<br>111<br>390<br>78                     | 145 70<br>113<br>130 20                            | Ennic .<br>Execution                 | ر المراجع المر<br>المراجع المراجع المراج | 1145.49                                                                         | 1129 FS<br>2030 24                        | Mondain<br>Monecie                           |                                                  | 4                                | 12.69<br>188.57<br>203.29           | 407.32<br>5803.29                                                                    | Theore<br>Topus uniformit<br>Topus Plan                |                                           | 523 18<br>89-60<br>1027                       | 518<br>87 84<br>1018 83                        |
|            | 11. ion<br>11. ion                                | t<br>1956<br>Pamie)                                      |                                                        | 344<br>4900<br>110                                                         | Jacon<br>Jacon<br>Jacon                                                                                                                                                                          | Def Cont.                            |                              | 545<br>3200<br>280                                                   | Sa<br>Ta                                  | iz (Fin. do) ()<br>Mi<br>Izlagar<br>Izraja Luzara                                |                                                     | 20 20                            | 269<br>780<br>4600               | Tousy indust, is:<br>Visite Minninger<br>Wingone-Lite<br>West Rand            |                                     | 43.60<br>1345                               | 43<br>1349<br>675                                  | School 1                             | kopani:<br>koisia .<br>kauki:                                                                                                                                                                                                    | 3079476<br>201184                                                               | 30794.78<br>1891.92                       | Mosé J.<br>Massald                           | Dipôts<br>Izie Sil                               | 572<br>107                       |                                     | E2736 (66<br>E7209 41<br>10712 44<br>161 49                                          | Tejeor Rigi<br>Tejeorici:<br>Tejior<br>U.A.P. kventin  |                                           | 100515-45                                     | 11295 11 +<br>03615 46<br>5142 36<br>479 42    |
|            | ali<br>AME .                                      |                                                          |                                                        | 807<br>809<br>198                                                          | Loca-E                                                                                                                                                                                           | t Figus<br>milat<br>gando<br>mcilo   |                              | 1989<br>259<br>420                                                   | 74<br>76<br>70                            | inicities<br>to Japan<br># Elfal                                                 | Bet .                                               | ::                               | 640<br>350                       | Whitemer Corpor                                                               | . 1                                 | 201                                         | 216                                                | fregir<br>fresis.                    | *********                                                                                                                                                                                                                        | 277 94<br>2812 53                                                               | 2172109<br>255 24<br>2512.63              | Medica-Ep<br>Medica-Ep                       | igna<br>Ispa Trifto<br>et tenno                  | 141                              | 103 TG<br>200-07                    | 13954 11<br>6296 90<br>21465                                                         | U.A.P. majust<br>Val-fenciados<br>Val-fencia           | <b></b>                                   | 100 65<br>116 24<br>621 65                    | 105 69<br>116 24<br>598 80                     |
| Ĉ          | EGFig.                                            | <b>L</b>                                                 |                                                        | 1070<br>55<br>468<br>6840                                                  | الاطامال<br>وحموا                                                                                                                                                                                |                                      | ::::                         | 1588<br>3960                                                         | i i                                       | ier S.M.D.<br>ies A. Chet. (<br>L.P                                              | <b>≟=</b> ∓∤.                                       |                                  | 915<br>800<br>960<br>2005        | Banque Hydro E<br>Bahoni                                                      | 1                                   | 320<br>900                                  | 200.50                                             | ijaga<br>ijaga                       | : Siene<br>Annociations<br>Capital<br>Capital                                                                                                                                                                                    | 24930 79<br>1800 03                                                             | 24953 35<br>24953 35<br>8523 79<br>536 96 | Nacional<br>Nacional                         | i                                                | 200                              | K SA                                | 1200 SP<br>20045 14                                                                  | Laikeeier<br>Lai Gerania<br>Lai Rigina                 |                                           | 1507 55<br>1507 55<br>3549 35                 | 1463-45<br>1321 10<br>3440-34                  |
| . La       | . أعطون                                           | <b>h</b> i                                               |                                                        | 194<br>182                                                                 | No.                                                                                                                                                                                              | o, Bul                               | -l                           | .   15                                                               | [ ¥                                       | #<br>                                                                            |                                                     | i                                | 3545<br>2450                     | Calciphon                                                                     |                                     | 202<br>978<br>412 19<br>71 90               | 412<br>77 50                                       | Epagas<br>Epagas                     | Casimance<br>Seciments<br>Seciments                                                                                                                                                                                              | 1725 38<br>102 50<br>640 34                                                     | 1679 20<br>97 85<br>831 98                | Meto-Pi<br>Natio-Pi<br>Meto-Ri               | elitaine<br>Climaite                             | 666<br>10                        | 900 78<br>967 52<br>943 81          | 1557 94<br>66867 52<br>1033 48                                                       | Liderto<br>Lider<br>Valens Acidan<br>Lidero Chigal     |                                           | 2328 92<br>191 22<br>1382 80<br>1817 42       | 225041<br>19122<br>131789<br>186424            |
|            |                                                   |                                                          | <del></del>                                            | des                                                                        | chai                                                                                                                                                                                             | nges                                 | _                            | <del></del>                                                          |                                           | ché                                                                              | libre                                               | de                               | l'or                             | Coperat<br>Secient<br>Goy Degrane                                             |                                     | 180<br>376<br>211<br>600<br>210             | 361<br>182                                         | Epagno.<br>Epagnol<br>Epagnol        | J<br>Long-Terme<br>Monde<br>Promite                                                                                                                                                                                              | 56939-41<br>1967-4<br>1402.69                                                   | 54939 41<br>191 47<br>1452 93<br>12589 30 | Mario-Vi<br>Nippen G                         | icus<br>Dingings                                 | 8                                | 153 12 1<br>182 90<br>186 76 1      | 1963 12<br>869 27<br>6717 67<br>1207 46                                              | Vaksum<br>Vaksų<br>Vaksei                              | ******                                    | 511 96<br>1957 63<br>42039 74                 | 197 05<br>1955 95<br>42015 73 +                |
| ŀ          | بثمل وزد                                          | <b>S</b> 1)                                              |                                                        | 6 468                                                                      | 13/10<br>8 497<br>6 982                                                                                                                                                                          | Achet<br>· 829                       | ) V                          | 6 720                                                                | ET C                                      | EVISES                                                                           | 75t                                                 | 00 C                             | 79500<br>75560                   | Harbo Harin-<br>Hargonna<br>Marie Immahii<br>Marie Immahii                    |                                     | 297<br>340<br>920                           |                                                    | Spage<br>Spage                       | (155g<br>Chig<br>Chig                                                                                                                                                                                                            | 19804                                                                           | 12369-30<br>193.71<br>1061-95<br>1413-18  | Homself<br>Chii Appi                         | siden                                            | <b>1</b> 11                      |                                     | 12907 75<br>120 05<br>9214 8\$                                                       | Vates                                                  |                                           | 22863 49   2                                  | <i>1</i> 2140 \$4                              |
| A          | مجودها<br>  مجاوله<br>  مجاوله (                  | (100 PM) .<br>(00 F)<br>(00 fL)                          |                                                        | 338 900<br>18 141<br>300 220<br>36 360                                     | 339 270<br>16 190<br>300 700<br>36 940                                                                                                                                                           | 329<br>15 00<br>281 50               | 3                            | 65 500<br>16 600<br>10 600                                           | Pháp (sprái<br>Máco farrai<br>Pháp suites | ino (2011)<br>ino (104)<br>(204)                                                 |                                                     | SS                               | 432<br>463<br>433                | Particle, Parties<br>Aggreto N.V.<br>Se-Cathela-Early<br>Sump-Makes           |                                     | 410<br>180 50<br>2465<br>350 60             | 179 50<br>363 50                                   | Spenjar<br>Spenjar                   | Mir                                                                                                                                                                                                                              | 477 13<br>1193 23                                                               | 464.35<br>1181.42<br>1122.16              | Obligate<br>Obligate                         | gians<br>Inscablig.                              | 1                                | 61<br>153 96<br>186 42              | 1035 47<br>151 58<br>1085 55                                                         |                                                        |                                           | ICIT                                          |                                                |
| i i        | itroige (1<br>itinde-Br<br>inice (100             | (100 kai)<br>(100 k)<br>(100 k)<br>(110 k)<br>(110 k)    |                                                        | 91 670<br>10 014<br>3 944<br>4 824                                         | 91 580<br>10 056<br>3 844<br>4 626                                                                                                                                                               | 975<br>3 55<br>4 40                  |                              | 10 450<br>4 250                                                      | Sannergin .<br>Mice de 20<br>Mice de 10   | dollari                                                                          | 2                                                   | 55<br>36<br>30<br>25<br>20       | 433<br>550<br>2630<br>1320       | Serv. Emply. Well<br>SEP.R                                                    | ·                                   | 55 30<br>3000<br>630<br>620                 | 613<br>675 o                                       | Estado<br>Estados<br>Frances         | idk per 10                                                                                                                                                                                                                       | 1231 53<br>7425 65<br>11194 67                                                  | 1191 05<br>7088 93<br>11194 67            | Oblivios<br>Costico<br>Costico               | <b>4</b>                                         | 108                              | 108 59<br>194 01<br>119 21          | 10808 99<br>1251 45<br>5868 03                                                       |                                                        |                                           | CIÈ                                           |                                                |
| S          | inite (10<br>initis (10<br>initis (1              | 0 lime)                                                  |                                                        | 396 780<br>98<br>48 190                                                    | 395 130<br>92 720<br>48 230                                                                                                                                                                      | 95<br>46 70                          | 3 1                          | 22<br>49 300                                                         | Micro do 50<br>Micro do 10                | peece<br>Rome                                                                    | 2                                                   | 60<br>55<br>63                   | 2945<br>454                      | Signatura de<br>Ulinez<br>Unios Promoto<br>Wander                             |                                     | 380<br>144<br>1470                          | 121 93 e                                           | Forcinal<br>Force A                  | 1448<br>1448                                                                                                                                                                                                                     | 291 55<br>L. 178 83                                                             | 202 68<br>116 15                          |                                              | 20 <b>574</b><br>Sport <del>s lik</del> t        | 143                              | 122 22<br>122 22<br>123 22          | 16291 24<br>128 93<br>582 12                                                         |                                                        |                                           | ements :<br>, posta 4                         |                                                |
| . Es       | -                                                 | 00 per )<br>00 eer }                                     |                                                        | 5 322<br>3 987                                                             | 5331<br>3927<br>5497                                                                                                                                                                             | 509<br>359<br>530                    |                              | 4360                                                                 |                                           |                                                                                  | <b>!</b>                                            |                                  | •••••                            | <u> </u>                                                                      |                                     |                                             |                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                           |                                              |                                                  | •                                |                                     |                                                                                      |                                                        |                                           |                                               |                                                |

#### **BOURSE DE PARIS**

#### Matinée du 16 octobre

#### Coup de tabac

Les réactions au mini krach de Wall Street du vendredi 13 ont été particulièrement violentes, lundi à Paris. Ainsi, la cotation des valeurs françaises composant l'indice CAC 40 n'ont pu s'effectuer durant une partie de la matinée en raison d'un trop fort décalage à la baisse. Les valeurs perdaient plus de 9 % en

Les ordres de vente émanaient plus de la clientèle privée que des institutionnels. Parmi les rares titres échangés, on notait Euro-tunnel (- 13 %), les Laboratoires Roger Bellon (- 7,79 %) et Bis (- 7,58 %). La scule valeur en hausse était la BIP (+ 4,3 %).

□ Northwest achète quatre-vingtdix Boeing. - Dans la série des commandes géantes qui auront marqué l'année 1989, la compagnie aérienne américaine Northwest Airlines vient d'acquérir quatrevingt-dix appareils auprès de Boeing, pour un montant total de 5,2 milliards de dollars (33 milhiards de francs). Il s'agit de six Boeing 747-400, et de quarante 757 commandés ferme, de quatre Boeing 747-400 et de quarante 757 en option. Les livraisons de ces appareils s'étaleront de 1993 à 1998.

#### Une conférence à Paris

#### Des témoignages accablants sur la répression irakienne au Kurdistan

Les opérations menées contre les autonomistes kurdes, tant en Turquie qu'en Iran, ont fait seize nouvelles victimes, le samedi 14 octobre : neuf Kurdes, dont une femme, ont été tués par les forces de Téhéren dans le Kurdistan d'Iren. tandis que sept autres, parmi lesquels deux femmes, ont été abattus par les troupes d'Ankara dans le Kurdistan

Des trois pays abritant le peuple kurde, dont la revendication autonomiste a été - et est toujours réprimée avec la plus grande dureté, l'Irak a incontestablement fait figure d'accusé numéro un, les samedi 14 et dimanche 15 octobre, à Paris, lors de la première Confé-rence internationale sur les Kurdes qui s'est tenue à l'initiative de l'Institut kurde de Paris et sous le patronage de Mme Danielle Mit-terrand, présidente de la Fondation France-Liberté. Si la Turquie et l'Iran ont été dénoncés pour leur politique visant à nier l'identité du peuple kurde et à réprimer ses demandes d'autonomie, c'es l'Irak

qui a fait l'objet des témoignages les plus accablants sur la dureté des opérations de répression au

Ces trois pays avaient, aupara-vant, manifesté un certain mécontentement concernant l'organisation d'une telle conférence, à laquelle la présence de Mme Mit-terrand donnait un relief particulier. Mais l'Irak est allé plus loin, puisqui'il a - vainement - tenté de faire entendre son point de vue, dimanche, en envoyant au centre de conférences internationales un membre du « conseil législatif » de région autonome kurde, qui a finalement renoncé à prendre la parole devant l'opposition de la majorité des participants. Ceux-ci ont, en effet, refusé qu'un « mercenaire » paraisse devant eux, malgré les efforts déployés par M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire, pour qui « accepter d'entendre un ennemi eût été un grand pas ».

En écho aux insinuations de certains participants, comme M. Jalal Talabani, chef de l'un dea deux d'Irak et « bête noire » du régime de Bagdad, qui s'est demandé si « le gouvernement français n'avait pas une politique à double visage », M. Kouchner a souligné que la préparation de cette conférence avait été « un long combat : et s'était révélée difficile.

La seule « satisfaction » que Bagdad aura pu retirer de la confé-rence aura été l'acceptation par Mme Mitterrand de l'invitation à se rendre au Kurdistan que le gouvernement irakien hii a tran L'épouse du président de la République a, toutefois, posé comme condition à une telle visite d'être accompagnée de représentants d'organisations humanitaires,

Enfin, dans ce qui risque fort de rester à l'état de vœu pieux, la conférence a émis le souhait de voir les Kurdes (répartis entre l'Irak, l'Iran, la Turquie, l'URSS et la Syrie) obtenir un statut d'observa-teur à l'Assemblée générale de

#### Poursuite de la grève à Mulhouse et Sochaux

#### La direction de Pengeot fait des propositions sur les has salaires

Un certain regain de la mobilisation des grévistes était perceptible le lundi 16 octobre dans les usines Peugeot de Mulhouse et de nx, alors que les négociations sochant, alors que les negociations entre les syndicats et la direction can repris à 10 heures au siège parisien de PSA. A Mulhouse, près de quatre cents grévistes ont voté la poursuite de l'action, tandis qu'à Sochaux plus de salariés que ces derniers jours ont manifesté dans l'usine (où, pour la première fois depuis le début du conflit, des volontaires ont travaillé samedi matin).

formuler des propositions précises concernant le treizième mois, les bas salaires, et l'intéressement, à l'occasion de la deuxième réunion de négociation. Vendredi, lors de l'ouverture des discussions, elle avait accepté de lever les sanctions à condition qu'aucune entrave à la liberté du travail n'intervienne d'ici au 20 octobre.

La direction a proposé d'inclure les primes liées au poste de travail dans le calcul du treizième mois, ce qui représente de 350 à 800 F par an. Par ailleurs, les absences consécutives à des accidents de travail ou de trajet ne pourront plus réduire le montant du treizième-

#### **EN BREF**

□ RDA: poursuite des mouvemests de réfugiés. - Mille cinq cents Allemands de l'Est réfugiés à Varsovie devaient être ache en RFA par bateau ou par avion à partir de lundi 16 octobre. Un accord est intervenu ce week-end à ce sujet entre les gouvernements polonais et est-allemand. Berlin-Est, qui a accepté de donner aux réfugiés les documents de voyage appropriés pour aller dans le pays de leur choix, souhaitait apparemment cette fois éviter qu'ils ne voyagent en train à travers le territoire est-allemand. Par ailleurs, le flot de réfugiés passant par la Hongrie reste toujours aussi élevé. Près de quatre mille Allemands de l'Est emprunté cette voie au cours du week-end pour gagner la Bavière. – (AP, AFP.)

SUR LE VIF

#### CLAUDE SARRAUTE

#### Le français, langue étrangère

INI l'argot, terminé ! Il a été enterré hier à Bessançon par trois cents spécialistes de ce qu'on appelle aujourd'hui - décidément, ce siècle est d'un cuistre ! - l'argotologie. L'argot du Moyen Age, l'argot langue d'initiés, l'argot langue des mauvais garçons, l'argot langue perpétuellement rémventée, merci Villon, merc Dard, voilà l'argot langue vivante promue au rang de langus morte, avec le grec et le latin. D'ici à ce qu'on l'enseigne en Sorbonne, au département de linguistique, il y a pas loin !

Je veux bien que l'argot, code secret, ait été remplacé par le javanais et puis le verlan, mais faut quand même pas pousser, celui qui fieurit, de génération en génération apontanée, entre les pavés des cours de récré, il s'est jemais mieux porté. La preuve cette pile de dictionnaires revus et corrigés tous les deux ans : le français tel que le parlent vos enfants. Un français langue étrangère aux adultes, langue dont quelques expressions tement récupérées et répercutées, avec quelle force, quel impact, par la pub se sont

Cinq morts, vingt-trois

és sur l'autoroute A-6 au nord

Et puis, il y a son synonyme. Argot, voir jargon. Et ià, c'est l'explosion, le délire, la surenchère, la folie galopante. Pauvre Molière avec ses malheureuses précieuses et ses petits marquis, il saurait plus où donner de la tête, aujourd'hui. L'administration et l'université font assaut d'hermétisme pédant, pasant, et prétendument valorisant. On ne dit plus balayeur de rue, on dit technicien de surface. On le dira pas longtemps. D'ici à la fin du tiècle je vous fiche mon billet que technicien ce seta devenu péjoratif, ça signifiera manque d'imagination, de sans esthétique, d'inspiration; faudre les rebaptiser, les mecs, pour pas qu'ils se vexent, faudra les appe-ler des poètes du bitume.

journalista détesta qu'on parle de son article. S'agit d'une chronique, attention! Le quotidien, c'est nul, c'est éphémère, ça se termine sur une tolle cirée où l'on déballe salades et poissons. Vous me direz: Plains-toi, avant, tes crottes, elles auraient fini aux tollettes. Maintenant, avec un peu de chance, elles vont faire comme pour l'argot: étude de texte au bachot.

#### L'ESSENTIEL

#### 逐逝 SECTION A Débats

Un article de Jean-Pierre Chevènement è propos de *Tous azimuts*, le dernier livre de Régis Debray ; social : « Le juge, le gréviste et la 

#### **Banditisme** en Côte-d'Ivoire

M. Houphouêt-Boigny a décidé 

#### M. Marchais réplique à M. Fiterman

Le secrétaire général du PC s'est prévalu de l'écrasante majorité du parti contre l'intervention de M. Charles Fiterman lors de la réunion du comité central. Il a repro à ce demier ainsi cu'à M. Anicet Le Pors de mettre en cause la ligne de la direction « sur un certain nombre de questions fondamentales » . . 9

#### Coup de passion pour l'Est

La classe politique française se passionne pour l'évolution des pays de l'Est, partagée entre l'enthousiasme, la prudence et le scept

#### SECTION B

#### Les nouvelles frontières des télévisions

L'Europe des images doit s'adapter aux frontières des langues, des cou-turnes et des intérêts. Un bilan du MIPCOM qui vient de s'achever à

#### Sécurité urbaine et prévention

A la conférence internationale de dégagé pour admettre que l'effica-cité de la lutte contre la délinquance ne passe pas seulement par la répression mais aussi par la préven-

#### Les commissaires de police

changent de cap

Changement radical d'attitude au congrès du syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale qui ouvre le di logue avec le ministre de l'inté-

#### Grève à l'école Louis-Lumière

En grève depuis le 5 octobre, les élèves et les enseignants de l'école nationale Louis-Lumière demandent le renvoi du proviseur et un statut d'établissement supérieur pour leur

#### Les enregistrements de guerre de Furtwängler

1942-1944 : le chef d'orche allemand enregistre à Berlin. 1945 : les Soviétiques saisissent les bandes. 1989 : Deustche Grammophon les édite en disques compacts

#### Musique d'Ambronay Les ténors de la musique ancienne sont au rendez-vous du Festival d'Ambronay, dans l'Ain. Le public

Lyon : Théâtre du VIIIº L'une des institutions lyonnaises connaît une crise financière . . . . 18

#### les Japonais contestés

A la dernière minute du dernier combat des championnats du monde, à Belgrade, les judokas japonais ont conservé leur ancienne 

#### SECTION C

#### L'électronique européenne

Une industrie sous influence Le conflit des finances

M. Beregovoy ne laissera pas bafouer l'autorité de l'Etat alors que FO menace de bloquer la paye des

#### La journée mondiale de l'alimentation

Comment aider les pays pauvres à revenir à des cultures vivrières. . 25 Affaires

#### forme de rémunération des dépôts CHAMPS ÉCONOMIQUES

Les SICAV à court terme : une

#### Maite aux portes

de la CEE

L'ancienne forteresse des chevai voudrait être le treizième membre de la Communauté, mais souhaite aussi devenir un paradis fiscal... tens narco-dollars ....... 27 Pologne :

#### une agriculture

archaïque Les paysans vivent pratiquement en autorcie, sans grand changement depuls quarante-trois ans. Ils ne produisent pas davantage, faute de pouvoir trouver les équipern

#### La chronique

de Paul Fabra Les manceuvres sur le dollar et le risques de récession .......30

| Services           |
|--------------------|
| Abonnements21      |
| Campus 21          |
| Carnet             |
| Loto, Loto sportif |
| Météorologie22     |
| Mots croisés       |
| Radio-Télévision   |
| Spectacles 20      |

3615 LEMONDE 3615 LM Le numéro du « Monde » daté 15-16 octobre 1989 a été tiré à 543 522 exemple

La télématique du Monde :

# **Pourauoi** avec les mêmes qualités

#### l'un réussit et l'autre pas ? Question de chance? Pas seulement

Quand on parle de "nos semblables", le mot est juste. Car, au départ, biologiquement, nous disposons tous des mêmes armes et des mêmes possibilités. Simplement, ceux qui se détachent du peloton ont su trouver le neilleur mode d'emploi d'eux-mêmes.

Chance ou maichance, cela ne joue pas à longueur de vie. Chacun voit passer le même nombre d'occasions favorables ou défavorables. Et invo-quer une systématique "mauvaise étoile" n'est qu'une excuse facile à un certain manque d'énergie.

Certes, des obstacles empêchent d'avancer dans la vie. Mais il faut avoir la lucidité de les chercher d'abord en nous.

C'est là l'originalité de la méthode Borg. Faire prendre conscience qu'on utilise mai ce que d'autres utilisent bien. Et donner à checun les moyens d'aller jusqu'au bout de lui-même.

Prenons l'exemple de la mémoire. Elle est prodigieuse. Apprendre vite une langue étrangère ou le par cœur d'un discours d'une heure, n'importe

qui en est capable. Et ne dites pas non, en ce qui vous concerns. La méthode Borg l'a démontré depuis cinquante ans (même à des hommes politiques dont le nom vous surprendrait). Et elle peut vous le prouver demain, sur vous-

Comme elle révèlera aussi bien au timide qu'il peut maîtriser sa respiration, ses battements de cœur et ses rougeurs.

Mieux juger, mieux vouloir, mieux se faire apprécier. Si rien de tout cela n'était possible, pourquoi des hommes s'étant réalisés en leur temps avec la Méthode Borg enverraient-ils aujourd'hui vers nous leurs garçons ou

leurs filles? Îl ne s'agit pas de cours par correspondance, avec devoirs à la clé. Ni de livres-conseils passe-partout. C'est une méthode - et qui tient compte du fait que chaque être est unique au monde.

Un correspondant expose les difficultés qu'il ressent, lui. A le méthode Borg de s'adapter à lui. En combinant certaines formes d'assistance psychologique pratique et les techniques capables d'aider qui le souhaite à devenir réellement ce qu'il est - c'est-à-dire toujours plus que ce qu'il croit

Encore un peu sceptique? \_ Demandez donc (c'est absolument gratuit) ce petit livre signé W.R. Borg, dont le titre n'est qu'apparemment ambitieux : "Les Lois Eternelles du Succès". Il mérite d'être lu et qu'on y réfléchisse. Voici l'adresse : Méthode W.R. Borg, chez Aubanel, dpt 168 - 3, place St-Pierre, 84057 Avignon Cedex.

#### **BON GRATUIT** A rempiir en lettres ensjescules en donnent votre adrage per Méthode W.R. Borg, chez Aubanel, dpt 188 - 3, place St-Fierre, 84

| recevoir sens engagement de votre part et sous pli fermé " Les Lois Eternelles du S |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Nom                                                                                 | Prénom |  |  |  |  |  |
| Nº Rue                                                                              |        |  |  |  |  |  |
| Code Postal Ville                                                                   |        |  |  |  |  |  |
| Age Profession                                                                      |        |  |  |  |  |  |

Aucun démarcheur ne vous rendra visite

don an 30 coup, ce dernier ayant perdu une pièce. Dans la seconde demi-finale, Karpov et Youssonpov de Lyon. - Un double caramboont conclu leur sixième partie par la nullité et sont à égalité au score lage a eu lieu hundi 16 octobre sur l'autoroute A-6 à 50 kilomètres au nord de Lyon. En fin de matinée, les services de secours avaient déjà dénombré cinq morts et vingi-trois blessés dont plusieurs dans un état très grave. La première collision s'est produite dans un épais broul-lard, à 7 h 15 dans le sens Lyon-Paris. Une voiture qui avait pris feu pour une raison incomme a été heurtée par deux poids lourds pro-

Un quart d'houre plus tard, c'est dans le sens Paris-Lyon qu'un accident comparable s'est produit entre deux poids lourds et quatorze voi-

voquant un carambolage mettant

en cause quatre autres poids

lourds, dont un camion transpor-tant du gaz réfrigéré, et quinze véhicules légers.

□ ÉCHECS : Speciman rejoint Timman. — Grâce à sa victoire, samedi 14 octobre, dans la septième partie de son match contre Timman, Speciman a rejoint son rival (3,5-3,5) à une partie de la fin de leur demi-finale du Tournoi des candidats à Londres. Jouant avec les Noirs, le Britannique a contraint le Néerlandais à l'aban-

METRAGE ET "COU(TU)RAGE" SONT

# LES DEUX MERVEILLES DE LA MODE

COUTURE + COURAGE = "COUTURAGE" c'est-à-dire votre robe. jupe ou ensemble faits par vous, à votre goût, à votre idée, etc. MÉTRAGE, aucun problème, il y en a des milliers chez Rodin, de toutes les matières, couleurs, dessins, fantaisies. Les Nouveoux Métroges, depuis 30 F le mètre.



Devinez pourquoi

on les appelle

les précis

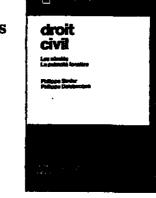

Synthétiser un thème de saçon exhaustive demande une compétence que seul Dalloz peut vous apporter. Constamment réactualisés, ils ont la qualité qu'on est en droit d'exiger d'eux. Comme leur nom l'indique,

**Dalloz-Les indispensables**